









# OEUVRES

COMPLETES

DE

VOLTAIRE.

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Ottawa

# OEUVRES

COMPLETES

DE

## VOLTAIRE.

TOME SOIXANTE-UNIEME.

DE L'IMPRIMERIE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE-TYPOGRAPHIQUE.

1 7 8 5.

ERINDALE, COLLEGE' LICHARY

# RECUEIL

DES LETTRES

### DE M. DE VOLTAIRE.

1769-1771.

DES LETTERS

DE M. VE VOLTARE

7709-1771.

Correct Correct

# RECUEIL

#### DES LETTRES

### DE M. DE VOLTAIRE.

#### LETTRE PREMIERE.

#### A M. LE COMTE DE ROCHEFORT.

1 de janvier.

Je présente mes tendres et sincères respects au couple aimable qui a honoré de sa présence, pendant quelques jours, l'hermitage d'un vieux solitaire malingre. Je ne leur souhaite point la bonne année, parce que je sais qu'ils sont les beaux jours l'un de l'autre. On ne souhaite point le bonheur à qui le possède et à qui le donne.

Je me flatte qu'un jour Dixhuitans (\*) sera le meilleur comme le plus bel appui de la bonne cause. La raison et l'esprit introduiront leur empire dans le Gévaudan, et on sera bien étonné. La bonne cause commence à se faire connaître sourdement par-tout, et c'est de quoi je bénis DIEU dans ma retraite. J'achève ma vie en travaillant à la vigne du Seigneur, dans l'espérance qu'il viendra de meilleurs apôtres, plus puissans en œuvres et en paroles.

<sup>(\*)</sup> Madame de Rochefort avait dix-huit ans.

Quoiqu'on dise à Paris que la sête de la Présentation de Notre-Dame doit se célébrer au commencement de janvier, je n'en crois encore rien; car à qui présenter? à des vierges? cela ne serait pas dans l'ordre.

On parle de grandes tracasseries. Je ne connais que celles de Corse. Elles ne réussissent pas plus dans l'Europe que le Tacite de la Bletterie en France. Mais le mal est médiocre; et, après la guerre de 1756, on ne peut marcher que sur des roses. Pour le parlement, il fait naître le plus d'épines qu'il peut.

#### LETTRE II.

#### A MADAME DE SAUVIGNY.

A Ferney, 3 de janvier.

MADAME,

L y a dans la lettre dont vous m'honorez, du 27 de décembre, un mot qui m'étonne et qui m'afflige. Vous dites que monsieur votre frère vous menace, et que vous ne devez plus rien faire pour empêcher ses menaces d'être effectuées.

Je serais inconsolable si, ayant voulu l'engager à se consier à vos bontés, j'avais pu laisser échapper, dans ma dernière lettre, quelque expression qui pût saire soupçonner qu'il vous menaçât, et qui pût jeter l'amertume dans le cœur d'un frère et d'une sœur.

Je vous ai obéi avec la plus grande exactitude.

Vous m'avez pressé, par deux lettres consécutives, de l'attirer chez moi, et de savoir de lui ce qu'il voulait.

1769.

Je vous ai instruite de toutes ses prétentions; je vous ai dit que, dans le pays qu'il habite, il ne manquait pas de prétendus amis qui lui conseillaient d'éclater et de se pourvoir en justice; je vous ai dit que je craignais qu'il ne prît enfin ce parti; je vous ai offert mes services; je n'ai eu et je n'ai pu avoir en vue que votre repos et le sien. Non-seu-lement je n'ai point cru qu'il vous menaçât, mais il ne m'a pas dit un seul mot qui pût le saire entendre.

Je vous avoue, Madame, que j'ai été touché de voir le frère de madame l'intendante de Paris arriver chez moi, à pied, sans domestique, et vêtu d'une manière indigne de sa condition.

Je lui ai prêté cinq cents francs; et, s'il m'en avait demandé deux mille, je les lui aurais donnés.

Je vous ai mandé qu'il a de l'esprit, et qu'il est considéré dans le malheureux pays qu'il habite. Ces deux choses sont très-conciliables avec une mauvaise conduite en affaires.

Si le récit qu'il m'a fait de ses fautes et de ses disgrâces est vrai, il est, sans contredit, un des plus malheureux hommes qui soient au monde.

Mais que voulez-vous que je sasse? S'il n'a point d'argent, et s'il m'en demande encore dans l'occasion, faudra-t-il que je resuse le frère de madame
l'intendante de Paris? saudra-t-il que je lui dise:
Votre sœur m'a ordonné de ne vous point secourir;
après que je lui ai dit, pour montrer votre génériosité, que vous m'aviez permis de lui prêter de

l'argent dans l'occasion, lorsque vous étiez à Genève? Ceux que nous avons obligés une sois semblent avoir des droits sur nous; et, lorsque nous nous retirons d'eux, ils se croient offensés.

Vous savez, Madame, que depuis quatorze ans il a auprès de lui une nièce de l'abbé  $\mathcal{N}$ ... Ils se sont séparés, et il ne saut pas qu'il la laisse sans pain. Toute cette situation est critique et embarrassante. Cette  $\mathcal{N}$ ... est venue chez moi sondre en larmes. Ne pourrait-on pas, en fixant ce que monssieur votre frère peut toucher par an, sixer aussi quelque chose pour cette sille infortunée?

Je ne suis environné que de malheureux. Ce n'est point à moi de solliciter la noblesse de votre cœur, ni de saire des représentations à votre prudence. Monsieur votre frère prétend qu'il doit lui revenir quarante-deux mille livres de rente, et qu'il n'en a que six; je crois, en rassemblant tout ce qu'il m'a dit, qu'il se trompe beaucoup. Il vous serait aisé de m'envoyer un simple relevé de ce qu'il peut prétendre; cela sixerait ses idées, et sermerait la bouche à ceux qui lui donnent des conseils dangereux.

Il me paraît convenable que ses plaintes ne se fassent point entendre dans les pays étrangers.

Au reste, Madame, je vous supplie d'observer que je n'ai jamais rien sait dans cette malheureuse affaire que ce que vous m'avez expressément ordonné. Soyez très-persuadée que je ne manquerai jamais à votre consiance, que j'en sens tout le prix, et que je vous suis entièrement dévoué.

#### LETTRE III.

1769.

#### A M, L'ABBÉ AUDRA, à Toulouse.

Ferney, le 3 de janvier.

I L s'agit, Monsieur, de saire une bonne œuvre, je m'adresse donc à vous. Vous m'avez mandé que le parlement de Toulouse commence à ouvrir les yeux, que la plus grande partie de ce corps se repent de l'absurde barbarie exercée contre les Calas. Il peut réparer cette barbarie, et montrer sa soi par ses œuvres.

Les Sirven sont à peu-près dans le cas des Calas. Le père et la mère Sirven surent condamnés à la mort par le juge de Mazamet, dans le temps qu'on dressait à Toulouse la roue sur laquelle le vertueux Calas expira. Cette samille infortunée est encore dans mon canton; elle a voulu se pourvoir au conseil privé du roi; elle a été plainte et déboutée. La loi qui ordonne de purger son décret, et qui renvoie le jugement au parlement, est trop précise pour qu'on puisse l'enfreindre. La mère est morte de douleur, le père reste avec ses filles condamnées comme lui. Il a toujours craint de comparaître devant le parlement de Toulouse, et de mourir sur le même échasaud que Calas; il a même manisesté cette crainte aux yeux du conseil.

Il s'agit maintenant de voir s'il pourrait se préfenter à Toulouse avec sureté. Il est bien clair qu'il n'a pas plus noyé fa fille que Calas n'avait pendu fon fils. Les gens sensés du parlement de Toulouse seront-ils assez hardis pour prendre le parti de la raison et de l'innocence contre le fanatisme le plus abominable et le plus sou? se trouvera-t-il quelque magistrat qui veuille se charger de protéger le malheureux Sirven, et acquérir par-là de la véritable gloire? En ce cas, je déterminerai Sirven à venir purger son décret, et à voir, sans mourir de peur, la place où Calas est mort.

La sentence rendue contre lui, par contumace, lui a ôté son bien dont on s'est emparé. Cette malheureuse famille vous devra sa fortune, son honneur et la vie; et le parlement de Toulouse vous devra la réhabilitation de son honneur slétri dans l'Europe.

Vous devez avoir vu, Monsieur, le factum des dix-sept avocats du parlement de Paris en faveur des Sirven. Il est très-bien fait; mais Sirven vous devra beaucoup plus qu'aux dix-sept avocats, et vous serez une action digne de la philosophie et de vous.

Pouvez-vous me nommer un conseiller à qui j'adresserai Sirven?

Permettez-moi de vous embrasser avec la tendresse d'un frère. V.

#### LETTRE IV.

1769.

#### A M. LE COMTE DE LA TOURAILLE,

A Ferney, 5 de janvier.

Vous êtes bien bon, Monsieur, de parler de microscopes à un pauvre vieillard qui a presque perdu la vue. Il y a long-temps que je suis accoutume à voir grossir des objets fort minces. La sottise, la calomnie, et la renommée, leur très-humble servante, grossissent tout. On avait sort grossi les sautes du comte de Lalli et les indécences du chevalier de la Barre; il leur en a coûté la vie. On a grossi les panégyriques de gens qui ne méritaient pas qu'on parlât d'eux. On voit tout avec des verres qui diminuent ou qui augmentent les objets, et presque rien avec les lunettes de la vérité.

Il n'en sera pas ainsi sans doute du livre de monsieur l'abbe Régley, que vous estimez, Je me slatte qu'il n'aura pas vu du jus de mouton produire des anguilles qui accouchent sur le champ d'autres anguilles.

J'attends son livre avec d'autant plus d'impatience que je viens d'en lire un à peu-près sur le même sujet. En me le donnant, ayez la bonté, Monsieur, de me saire avoir les Découvertes microscopiques, et je vous enverrai les Singularités de la nature.

Cette nature est bien plus singulière dans nos Alpes qu'ailleurs; c'est tout un autre monde. Le vôtre est

plus brillant. Je remercie le digne petit-fils du grand Condé de daigner se souvenir de moi, du sein de sa gloire. Je me mets à ses pieds avec la plus respectueuse reconnaissance, et je vous demande instamment la continuation de vos bontés. V.

#### LETTRE V.

#### A M. LE MARQUIS DE BELESTAT DE GARDUCH.

Du 5 de janvier.

Votre lettre du 20 de décembre, Monsieur, n'est point du style de vos autres lettres, et votre critique de Bury est encore moins du style de l'éloge de Clémence Isaure. C'est une énigme que vous m'expliquerez quand vous aurez en moi plus de consiance.

Le libraire de Genève qui imprima votre dissertation, étant le même qui avait imprimé les mémoires de la Beaumelle, on crut que ce petit ouvrage était de lui, et ce nom le rendit suspect. Le public ne regarda l'intitulé, par M. le marquis de B... que comme un masque sous lequel la Beaumelle se cachait, L'article du petit-fils de Sha-Abas parut à tout le monde un portrait trop ressemblant. Le libraire de Genève envoya à Paris six cents exemplaires que M. de Sartine sit mettre au pilon, et il en informa M. de Saint-Florentin.

Ce n'est pas tout, Monsieur; comme le livre venait de Genève, on me l'attribua, et cette calomnie en imposa d'autant plus que dans ce temps-là même

je fesais imprimer publiquement à Genève une nouvelle édition du Siècle de Louis XIV.

769

Le président Hénault, si durement traité dans votre brochure, est mon ami depuis plus de quarante ans; je lui ai toujours donné des marques publiques de mon attachement et de mon estime. Ses nombreux amis m'ont regardé comme un traître qui avait slatté publiquement le président Hénault pour le déchirer avec plus de cruauté, en prenant un nom supposé.

Si vous m'aviez fait l'honneur de répondre plutôt à mes lettres, vous m'auriez épargné des chagrins que je ne méritais pas. Lorsque je vous écrivis, j'étais persuadé, avec toute la ville de Genève, que la Beaumelle était l'auteur de cet écrit, et tout Paris éroyait qu'il était de moi. Voilà, Monsieur, l'exacte vérité.

Vous pouvez me rendre plus de services que vous ne m'avez sait de peines; il s'agit d'une affaire plus importante.

J'ai auprès de moi la famille des Sirven; vous n'ignorez peut-être pas que cette famille entière a été condamnée à la mort dans le temps même qu'on fesait expirer Calas sur la roue. La sentence qui condamne les Sirven est plus absurde encore que l'abominable arrêt contre les Calas. J'ai sait présenter, au nom des Sirven, une requête au conseil privé du roi; cette samille malheureuse, jugée par contumace, et dont le bien est consisqué, demandait au roi d'autres juges, et ne voulait point purger son décret au parlement de Toulouse qu'elle regardait comme trop prévenu, et trop irrité même de la justification des Calas; le conseil privé, en

plaignant les Sirven, a décidé qu'ils ne pouvaient purger le décret qu'à Toulouse.

Un homme très-instruit me mande de cette ville même que le parlement commence à ouvrir les yeux, que plusieurs jeunes conseillers embrassent le parti de la tolérance, qu'on va jusqu'à se reprocher l'arrêt. contre M. Rochette et les trois gentilshommes. Ces circonstances m'encourageraient. Monsieur, à envoyer les Sirven dans votre pays, si je pouvais compter fur quelque conseiller au parlement qui voulût se. faire un honneur de protéger et de conduire cette famille aussi innocente que malheureuse. Je serais bien sûr alors qu'elle serait réhabilitée, et qu'elle rentrerait dans ses biens. Voyez, Monsieur, si vous connaissez quelque magistrat qui soit capable de cette belle action, et qui, ayant vu les pièces, puisse prendre sur lui de confondre la fanatique ignorance des premiers juges, et de tirer l'innocence de la plus injuste oppression.

Combien que le parlement ne soit qu'une forme des trois états raccourcis au petit pied (\*), ce sera à vous seul, Monsieur, qu'on sera redevable d'une action si généreuse et si juste; le parlement même vous en devra de la reconnaissance; vous lui aurez sourni une occasion de montrer sa justice, et d'expier le sang des Calas.

Pour moi, je n'oublierai jamais ce service que vous aurez rendu à l'humanité, et j'aurai l'honneur d'être avec la plus vive reconnaissance, avec l'estime que je dois à vos talens, et toute l'amitié d'un consirère, votre très-humble, &c.

<sup>(\*)</sup> Ce sont les termes des premiers états de Blois, page 445.

#### LETTRE VI.

1769.

#### A M. DE LA HARPE.

Le 5 de janvier.

Oui, mon cher enfant, le Mercure est devenu un très-bon livre, grâce à vous et à M. Lacombe. Je vous en fais mon compliment à tous deux. Je lui ai envoyé un Siècle et même deux, ainsi qu'à vous; le grand siècle et le petit, celui du bon goût et celui du dégoût. Vous aurez vu dans celui - ci la mort du comte de Lalli dont le seul crime a été d'être brutal. Quelqu'autre main y ajoutera la mort d'un enfant innocent, dont l'arrêt porte qu'on lui arrachera la langue, qu'on lui coupera la main, et qu'on brûlera son corps, pour avoir chanté une ancienne chanson de corps de garde: cela se passa chez les Hottentots, il y a environ trois ans.

J'attends votre Henri IV avec la même ardeur qu'il attendait Gabrielle.

Puisque vous avez une Vestris, donnez-lui donc de beaux vers à réciter. Les polissons qui ne savent que mettre des tours de passe-passe sur le théâtre, ignorent que, quand on sait une tragédie en vers, il saut que les vers soient bons; mais savent-ils ce que c'est qu'un vers. Ah, quels Velches!

L'A, B, C est réellement un ouvrage anglais, traduit par l'avocat la Bastide de Chiniae, et ce Chiniae est un homme à qui je ne prends nul intérêt.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

#### LETTRE VIII.

#### AMADAME

#### LA MARQUISE DU DEFFANT.

6 de janvier.

MADAME, voilà encore un thème; j'écris donc. Par une lettre d'un mercredi, c'est-à-dire il y a huit jours, vous me demandez le commencement de l'Alphabet; mais savez-vous bien qu'il sera brûlé, et peut-être l'auteur aussi? Le traducteur est un la Bastide de Chiniac, avocat de son métier. Il sera brûlé, vous dis-je, comme Chausson.

C'est avec une peine extrême que je sais venir ces abominations de Hollande. Vous voulez que je sasse un gros paquet à votre petite-mère ou grandimère; vous ne dites point si elle paye des ports de lettres, et s'il saut adresser le paquet sous l'enve-loppe de son mari qui ne sera point du tout content de l'ouvrage.

L'A, B, C est trop l'éloge du gouvernement anglais. On fait combien je hais la liberté, et que je suis incapable d'en avoir sait le sondement des droits des hommes; mais, si j'envoie cet ouvrage, on pourra-m'en croire l'auteur; il ne saut qu'un mot pour me perdre.

Voyez, Madame, si on peut s'adresser directement à votre petite-mère; et si elle répond qu'il n'y a

nûl danger, alors on vous en dépêchera tant que vous voudrez.

17691

Je puis vous faire tenir directement, par la poste de Lyon, à très-peu de frais, les Droits des uns et les usurpations des autres, l'Epître aux Romains.

Si vous n'avez pas l'Examen important de milord-Bolingbroke, on vous le fera tenir par votre grand'-, mère.

mere.

On n'a pas un seul exemplaire du Supplément; elle le demande comme vous. Il faut qu'elle sasse écrire par Corbie à Marc-Michel Rey, libraire d'Amsterdam, et qu'il lui ordonne d'en envoyer deux par la poste.

Vous me parlez d'un buste, Madame; comment avez-vous pu penser que je susse assez impertinent pour me saire dresser un buste? cela est bon pour Jean-Jacques qui imprime ingenument que l'Europe lui doit une statue.

Pour les deux Siècles, dont l'un est celui du goût et l'autre celui du dégoût, le libraire a eu ordre de vous les présenter, et doit s'être acquitté de son devoir. Madame de Luxembourg y verra une belle réponse du maréchal de Luxembourg, quand on l'interrogea à la bassille. C'est une anecdote dont elle est sans doute instruite.

Le procès de cet infortuné Lalli est quelque chose de bien extraordinaire; mais vous n'aimez l'histoire que très-médiocrement. Vous ne vous souciez pas de la Bourdonaie ensermé trois ans à la bastille pour avoir pris Madrass; mais vous souciez-vous des cabales affreuses qu'on sait contre le mari de votre grand'-mère? Je l'aimerai, je le respecterai, je le vanterai,

fût-il traité comme la Bourdonaie. Il a une grande ame avec beaucoup d'esprit. S'il lui arrive le moindre malheur, je le mettrai aux nues. Je n'y mets pas tout le monde, il s'en faut beaucoup.

Adieu, Madame; quand vous me donnerez des thèmes, je vous dirai toujours ce que j'ai sur le cœur. Comptez que ce cœur est plein de vous. V.

#### LETTRE VIII.

#### A M. DE BORDES, à Lyon.

A Ferney, 10 de janvier.

JE trouve, mon cher ami, beaucoup de philosophie dans le discours de M. l'abbé de Condillac. On dira peut-être que ce mérite n'est pas à sa place, dans une compagnie consacrée uniquement à l'éloquence et à la poésie; mais je ne vois pas pourquoi on exclurait d'un discours de réception des idées vraies et prosondes, qui sont elles-mêmes la source cachée de l'éloquence.

Il y a, dans le discours de M. le Batteux, des anecdotes sur mon ancien préset l'abbé d'Olivet, dont je connais parsaitement la fausseté; mais la satire ment sur les gens de lettres pendant leur vie, et l'éloge ment après leur mort.

Il serait à désirer que les lettres concernant Nonotte sussent réimprimées à Lyon, puisque les injures de ce maraud y ont été audacieusement imprimées; c'est d'ailleurs un factum dans une espèce

de procès criminel. Il n'y a point de petit ennemi, quand il s'agit de superstition. Les fanatiques lisent Nonotte, et pensent qu'il a raison. Je crois que les pères de l'Oratoire en seraient très-aises, et qu'il y a bien d'honnêtes gens qui seraient charmés de voir l'insolente absurdité d'un ex-jésuite consondue. Voyez ce que vous pouvez faire pour la bonne cause. L'ouvrage d'ailleurs est très-respectueux pour la religion; en écrafant le fanatisme.

Bonsoir, mon très-cher confrère. L'attends de Bâle un petit livre sur l'histoire naturelle; où il y à, diton, des choses curieuses; je ne manquerai pas de

vous l'envoyer.

#### LETTRE IX.

#### A M. TABAREAU, a Lyon.

12 de janvier.

E suis très-sensiblement touché, Monsieur, de tout ce qui vous arrive. Voilà une aventure bien étrange que celle de ce dévot caissier qui vous emporte votre argent! On dit qu'il portait un cilice, ou du moins qu'il le fesait porter par son laquais. Je fuis bien sûr que, si vous en aviez été informé, vous ne lui auriez pas confié un fou; mais enfin, il faudra bien que l'argent se retrouve, puisqu'on a sa personne. Je vous prie d'avoir la bonté de m'inftruire de votre bonne ou mauvaise fortune dans cette fingulière affaire.

Corresp. generale.

Tome X. \* B

Est-il bien vrai qu'il y a cinq banqueroutiers qui se sont tués dans Paris? comment peut-on avoir la lâcheté de voler, et le courage de se donner la mort? voilà de plaisans Catons d'Utique que ces drôles-là!

La banqueroute est-elle aussi considérable qu'on le dit? M. Janel exerce-t-il toujours son emploi? Voilà bien des questions que je vous sais. J'y ajouterai encore une importunité sur le roi de Portugal. On m'avait mandé que son aventure n'était qu'une galanterie, qu'un cocu lui avait donné quelques coups de bâton, et que cela n'était rien.

En voilà trop pour un homme accablé d'affaires; comme vous l'êtes. Ne me répondez point.

Mais vous, M. Vasselier, si vous avez un moment à vous, répondez-moi sur toutes mes demandes.

Votre bibliothécaire ne pourra augmenter votre cabinet de livres qu'au printemps; en attendant, confervez-moi tous deux une amitié qui fait ma confolation dans ma très-infirme vieillesse.

### LETTRE X.

#### A M. DE POMARET, à Ganges.

15 de janvier.

JE vois, Monsieur, que vous pensez en homme de bien et en sage: vous servez DIEU sans superstition, et les hommes sans les tromper. Il n'en est pas ainsi de l'adversaire que vous daignez combattre. S'il y

avait dans vos cantons plusieurs têtes aussi chaudes que la sienne, et des cœurs aussi injustes, ils seraient bien capables de détruire tout le bien que l'on cherche à saire depuis plus de quinze ans. On a obtenu ensin qu'on bâtirait, sur les frontières, une ville dans laquelle seule tous les protestans pourront se marier légitimement (\*).

Il y aura certainement en France autant de tolérance que la politique et la circonspection pourront le permettre. Je ne jouirai pas de ces beaux jours, mais vous aurez la consolation de les voir naître. Il faudra bien qu'il vienne ensin un temps où la religion ne puisse faire que du bien. La raison, qui doit toujours paraître sans éclat, sait sourdement des progrès immenses. Je vous prie de lire avec attention ce que m'écrit de Toulouse un homme constitué en dignité et très-instruit.

"" Vous ne sauriez croire combien augmente dans
"" cette ville le zèle des gens de bien, et leur amour
" et leur respect pour (\*\*).... Quant au parlement et à
" l'ordre des avocats, presque tous ceux qui sont
" au-dessous de trente - cinq ans sont pleins de
" zèle et de lumière, et il ne manque pas de gens
" instruits parmi les personnes de condition. Il est
" vrai qu'il s'y trouve plus qu'ailleurs des hommes
" durs et opiniâtres, incapables de se prêter un
" seul moment à la raison; mais leur nombre dimi" nue chaque jour, et non-seulement toute la

(\*) Versoy; ce projet ne sut point exécuté.

<sup>(\*\*)</sup> M. de Voltaire supprime ici le mot vous, qui se trouve dans la lettre de M. l'abbé Audra, baron de Saint-Just, chanoine de la métropole, et prosesseur royal d'histoire, à Toulouse. Il a été depuis si violemment persecuté par les dévots, qu'il en est mort de chagrin.

,, jeunesse du parlement, mais une grande partie du ,, centre et plusieurs hommes de la tête vous sont

ntièrement dévoués. Vous ne fauriez croire com-

, bien tout a changé depuis la malheureuse aventure

, de l'innocent Galas. On va jusqu'à se reprocher

" l'arrêt contre M. Rochette et les trois gentilshommes :

» on regarde le premier comme injuste, et le second

,, comme trop févère, &c.

Vous voyez, Monsieur, qu'il n'était pas possible d'introduire la raison autrement que sur les ruines du sanatisme. Le sang coulera tant que les hommes auront la solie atroce de penser que nous devons détester ceux qui ne croient pas ce que nous croyons. Plût à Dieu que l'évêque de Soissons, Fitz-James, vécût encore, lui qui a dit dans son mandement que nous devons regarder les Turcs mêmes comme nos srères! Quiconque dit: Tu n'as pas ma soi, donc je dois te hair, dira bientôt: Donc je dois t'egorger. Proscrivons, Monsieur, ces maximes infernales; si le diable sesait une religion, voilà celle qu'il ferait.

Je vous dois de tendres remercîmens des sentimens que vous avez bien voulu me témoigner; comptez qu'ils sont dans le fond de mon cœur. J'ai l'honneur d'être, &c.

#### LETTRE XI.

1769.

#### AMADAME

#### LA MARQUISE DU DEFFANT.

20 de janvier.

Je vous avais bien dit, Madame, que j'écrivais quand j'avais des thèmes. J'ai hasardé d'envoyer à votre grand'maman ce que vous demandiez : cela lui a été adressé par la poste de Lyon, sous l'enveloppe de son mari. Vous n'avez jamais voulu me dire si messieurs de la poste sesaient à votre grand'maman la galanterie d'affranchir ses ports de lettres. Il y a long-temps que je sais que les semmes ne sont pas infiniment exactes en affaires.

Vous ne me paraissez pas prosonde en théologie, quoique vous soyez sœur d'un trésorier de la Sainte-Chapelle. Vous me dites que vous ne voulez pas être aimée par charité: vous ne savez donc pas, Madame, que ce grand mot signifie originairement amour en latin et en grec; c'est de-là que vient mon cher, ma chère. Les barbares Velches ont avili cette expression divine; et, de charitas, ils ont saitle terme insame qui, parmi nous, signifie l'aumône,

Vous n'avez point pour les philosophes cette charité qui veut dire le tendre amour; mais, en vérité, il y en a qui méritent qu'on les aime. La mort vient de me priver d'un vrai philosophe (\*) dans le goût de

<sup>(\*)</sup> M. Damilaville.

M. de Formont; je vous réponds que vous l'auriez aimé de tout votre cœur.

Il est plaisant que vous vous donniez le droit de hair tous ces messieurs, et que vous ne vouliez pas que j'aye la même passion pour la Bletterie. Vous voulez donc avoir le privilége exclusif de la haine? En bien, Madame, je vous avertis que je ne hais plus la Bletterie, que je lui pardonne, et que vous aurez le plaisir de hair toute seule.

Vous ne m'avez rien répondu sur l'étrange lettre du marquis de Bélestat. Je lui sais gré de m'avoir justisse; sans cela, tous ceux qui lisent ces petits ouvrages m'auraient imputé le compliment sait au président

Hénault. Vous voyez comme on est juste.

Je m'applaudis tous les jours de m'être retiré à la campagne depuis quinze ans. Si j'étais à Paris, les tracasseries me poursuivraient deux sois par jour. Heureux qui jouit agréablement du monde! plus heureux qui s'en moque et qui le fuit! Il y a, je l'avoue, un grand mal dans cette privation; c'est qu'en quittant le monde je vous ai quittée; je ne peux m'en consoler que par vos bontés et par vos lettres. Des que vous me donnerez des thèmes, soyez sûre que vous entendrez parler de moi, que je suis à vos ordres, et que je vous enverrai tous les rogatons qui me tomberont sous la main. Mille tendres respects. V.

#### LETTRE XII.

1769.

#### A M. GAILLARD.

A Ferney, 23 de janvier.

Vous me demandez pardon bien mal à propos, mon grand historien, et moi je vous remercie trèsà propos. Je suis étonné qu'il n'y ait pas encore
plus de sautes grossières dans l'édition du Siècle de
Louis XIV. Je suis enterré depuis trois ans dans mon
tombeau de Ferney, sans en être sorti. Cramer qui
a imprimé l'ouvrage, court toujours et n'a point
relu les seuilles. Vous verrez, dans la petite plaisanterie que je vous envoie, que Cramer est homme de
bonne compagnie et point du tout libraire. Son compositeur est un gros suisse qui sait très-bien l'allemand, et sort peu de français. Jugez ce que j'ai pu
faire, étant aveugle trois ou quatre mois de l'année,
dès qu'il y a de la neige sur la terre.

Vous avez donc connu Lalli? Non-seulement je l'ai connu, mais j'ai travaillé avec lui chez mon-fieur d'Argenson, lorsqu'on voulait faire sur les côtes d'Angleterre une descente que cet irlandais proposa, et qui manqua très-heureusement pour nous. Il est très-certain que sa mauvaise humeur l'a conduit à l'échasaud. C'est le seul homme à qui on ait coupé la tête pour avoir été brutal. Il se promène probablement dans les Champs Elysées avec les ombres de Langlade, de la semme Sirven, de Calas, de la maréchale d'Ancre, du maréchal de Marillac, de Vanini,

d'Urbain-Grandier, et, si vous le voulez encore, de Montecuculli ou Montécucullo, à qui les commissaires persuadèrent qu'il avait donné la pleurésie à son maître le dauphin François. On dit que le chevalier de la Barre, est dans cette troupe: je n'en sais rien; mais, si on lui a coupé la main et arraché la langue, si on a jeté son corps dans le seu pour avoir chanté deux chansons de corps de garde, et si Rabelais a eu les bonnes grâces d'un cardinal pour avoir fait les litanies du c . . . . , il saut avouer que la justice humaine est une étrange chose.

Vittorio Siri, dont vous me parlez, jeta en fonte la statue d'Henri IV, qu'il composa d'or, de plomb et d'ordures. Nous avons ôté les ordures et le plomb, l'or est resté. Nous avons fait comme ceux qui canonisent les saints, on attend que tous les témoins de leurs sottises soient morts.

Le bon Dieu bénisse cet avocat général de Bordeaux (\*), qui a fait frapper la médaille d'Henri IV. On dit qu'il est aussi éloquent que généreux. Les parquets de provinces se sont mis, depuis quelque temps, à écrire beaucoup mieux que le parquet de Paris. Il n'en est pas ainsi des académies de provinces, il saut toujours que ce soit des parissens qui remportent leurs prix; tantôt c'est M. de la Harpe, tantôt c'est vous. Vous marchez tous deux sur les talons l'un de l'autre, quand vous courez. Je suis charmé que vous ayez eu le prix, et qu'il ait eu l'accessit. Quiconque vous suit de près est un tres-bon coureur.

Vous sentez quelle est mon impatience de voir (\*) M. Dupaty.

un Henri IV de votre façon. Vous aurez embelli fon menton et sa bouche, il sera beau comme le jour.

1769.

Si je vous aime! Oui, fans doute, je vous aime, et autant que je vous estime; car vous êtes un trèsbel esprit et une trèsbelle ame. Je vous fais encore une sois mes remercîmens du sond de mon cœur. V.

#### LETTRE XIII.

#### A.M. LE PRINCE GALLITZIN.

25 de janvier.

#### MONSIEUR LE PRINCE,

L'INOCULATION dont l'impératrice a tâté en bonne fortune, et sa générosité envers son médecin, ont retenti dans toute l'Europe. Il y a long-temps que j'admire son courage et son mépris pour les préjugés. Je ne crois pas que Moustapha foit un génie à lui réfister; jamais philosophe ne s'est appelé Moustapha. On me dira peut-être qu'avant ce siècle il n'y avait point de philosophe nommée Catherine; mais aussi je veux qu'elle s'appelle Thomyris, et qu'elle donne bien fort sur les oreilles à celui qui possède aujourd'hui une partie des Etats de Cyrus. J'ai eu l'honneur de lui marquer que, si elle prend Constantinople, j'irai avec sa permission m'établir fur la Propontide; car il n'y a pas moyen qu'à foixante et quinze ans j'aille affronter les glaces de la mer Baltique.

Je crois qu'il y a un prince de votre nom qui commandera une armée contre les Musulmans. Le nom de Gallitzin est d'un bon augure pour la gloire de la Russie.

Je ne crois point ce que j'ai lu dans des gazettes, que des canonniers français sont allés servir dans l'armée ottomane. Les Français ont tiré leur poudre aux moineaux dans la dernière guerre, oseront-ils tirer contre l'aigle de Catherine-Thomyris?

J'ai l'honneur d'être, &c.

#### LETTRE XIV.

#### A M. THIRIOT.

A Ferney, le 27 de janvier.

Vous m'avez la mine, mon ancien ami, d'avoir bientôt vos foixante et dix ans, et j'en ai foixante et quinze; ainsi vous m'excuserez de n'avoir pas répondu sur le champ à votre lettre.

Je vous assure que j'ai été bien consolé de recevoir de vos nouvelles, après deux ans d'un prosond silence. Je vois que vous ne pouvez écrire qu'aux rois, quand

vous vous portez bien.

J'ai perdu mon cher Damilaville, dont l'amitié ferme et courageuse avait été long-temps ma confolation. Il ne facrisia jamais son ami à la malice de ceux qui cherchent à en imposer dans le monde. Il sut intrépide, même avec les gens dont dépendait sa fortune. Je ne puis trop le regretter; et ma seule

espérance, dans mes derniers jours, est de le retrouver en vous.

1769.

Je compte bien vous donner des preuves solides de mes sentimens, dès que j'aurai arrangé mes affaires. Je n'ai pas voulu immoler madame Denis au goût que j'ai pris pour la plus prosonde retraite; elle serait morte d'ennui dans ma solitude. J'ai mieux aimé l'avoir à Paris pour ma correspondante, que de la tenir rensermée entre les Alpes et le mont Jura. Il m'a fallu lui saire à Paris un établissement considérable. Je me suis dépouillé d'une partie de mes rentes en saveur de mes neveux et de mes nièces. Je compte pour rien ce qu'on donne par son testament; c'est seulement laisser ce qui ne nous appartient plus.

Dès que j'aurai arrangé mes affaires, vous pouvez compter sur moi. J'ai actuellement un chaos à débrouiller, et, dès qu'il y aura un peu de lumière, les rayons seront pour vous.

Je vous souhaite une santé meilleure que la mienne, et des amis qui vous soient attachés comme moi jusqu'au dernier moment de leur vie. V.

## LETTRE X V.

#### AMADAME

## LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

De Lyon, ce 2 de fevrier.

MADAME,

Le présent manuscrit étant parvenu en ma boutique, et cette chose étant très-vraie et très-drôle, j'ai cru en devoir faire prompt hommage à votre Excellence, avant de la mettre en lumière. J'ai pensé que cela vous amuserait plus que les assemblées de messeurs pour faire enchérir le pain, et que toutes les tracasseries modernes dont on dit que vous faites peu de cas.

Au furplus, Madame, je charge votre conscience, quand vous aurez lu la Canonisation de S' Cucusin, de la faire lire à madame votre petite-fille, laquelle a grand besoin d'amusement et de consolation, étant attaquée du mal de Tobie, et n'ayant point d'ange Raphaël pour lui rendre la vue avec le soie d'un brochet. Je me tue à l'amuser tant que je puis, ce qui est très-difficile, tant elle a d'esprit.

Dès que j'aurai mis sous presse la Canonisation de S' Cucusin, à qui je sais de présent une neuvaine, je ne manquerai pas de vous envoyer, Madame, deux exemplaires, l'un pour vous et l'autre pour votre petite-fille, comptant parsaitement sur votre

dévotion envers les faints, et sur votre discrétion envers les profanes. J'espère même, sous un mois ou six semaines, garnir votre bibliothèque d'un autre ouvrage fort insolent; mais, si le délicat et ingénieux abbé de la Bletterie me désend de plus vous sournir, je ne vous sournirai rien et je vous laisserai au filet.

Toutesois j'ai l'honneur d'être avec un respect vraiment sincère, Madame, de votre Excellence le très-humble et très-obéissant serviteur,

Guillemet.

# LETTRE XVI.

# AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

3 de février.

Voici le temps, Madame, où vous devez avoir pour moi plus de bontés que jamais. Vous savez que je suis aveugle comme vous, dès qu'il y a de la neige sur la terre; et j'ai par-dessus vous les soussfrances. Le meilleur des mondes possibles est étrangement sait. Il est vrai qu'en été je suis plus heureux que vous, et je vous en demande pardon, car cela n'est pas juste.

Serait-il bien vrai, Madame, que le marquis de Bélestat, qui est très-estimé dans sa province, qui est riche, qui vient de saire un grand mariage, eût osé lire

- à l'académie de Toulouse un ouvrage qu'il aurait fair 1769. faire par un autre, et qu'il se déshonorât de gaieté de cœur pour avoir de la réputation? comment pourrait-on être à la fois si hardi, si lâche et si bête? Il est vrai que la rage du bel esprit va bien loin. et qu'il y a autant de friponnerie en ce genre qu'en fait de finance et de politique. Presque tout le monde cherche à tromper, depuis le prédicateur jusqu'au feseur de madrigaux.

Vous, Madame, vous ne trompez personne. Vous avez de l'esprit malgré vous ; vous dites ce que vous pensez avec sincérité. Vous haissez trop les philosophes, mais vous avez plus d'imagination qu'eux. Tout cela fait que je vous pardonne votre crime contre la philosophie, et même votre tendresse pour le pincé la Bletterie.

Je fonge toujours à vous amuser. J'ai découvert un manuscrit sur la canonisation que notre saint père le pape a faite, il y a deux ans, d'un capucin nommé Cucufin. Le procès verbal de la canonifation est rapporté fidellement dans ce manuscrit: on croit être au quatorzième siècle. Il faut que le pape soit un grand imbécille de croire que tous les siècles se ressemblent, et qu'on puisse insulter aujourd'hui à la raison comme on fesait autresois.

l'ai envoyé le manuscrit de la Canonisation de frère Cucufin à votre grand'maman, avec prière expresse de vous en faire part. Je ne désespère pas que ce monument d'impertinence ne soit bientôt imprimé en Hollande. Je vous l'enverrai des que j'en aurai un exemplaire. Mais vous ne voulez jamais me dire si votre grand'ınaman a ses ports

francs, et s'il faut lui adresser les paquets sous l'enveloppe de son mari.

1769.

Je vous prie instamment, Madame, de me mander des nouvelles de la santé du président; je l'aimerai jusqu'au dernier moment de ma vie. Est-ce que son ame voudrait partir avant son corps? Quand je dis ame, c'est pour me consormer à l'usage; car nous ne sommes peut-être que des machines qui pensons avec la tête comme nous marchons avec les pieds. Nous ne marchons point quand nous avons la goutte, nous ne pensons point quand la moëlle du cerveau est malade.

Vous fouciez-vous, Madame, d'un petit ouvrage nouveau dans lequel on se moque, avec discrétion, de plusieurs systèmes de philosophie? cela est intitulé les Singularités de la nature. Il n'y a d'un peu plaisant, à mon gré, qu'un chapitre sur un bateau de l'invention du maréchal de Saxe, et l'histoire d'une anglaise qui accouchait tous les huit-jours d'un lapin. Les autres ridicules sont d'un ton plus sérieux. Vous êtes très-naturelle, mais je soupçonne que vous n'aimez pas trop l'histoire naturelle.

Cependant cette histoire-là vaut bien celle de France, et l'on nous a souvent trompés sur l'une et sur l'autre. Quoi qu'il en soit, si vous voulez ce petit livre, j'en enverrai deux exemplaires à votre grand'maman, dès que vous me l'aurez ordonné.

Adieu, Madame, je suis à vos pieds. Je vous prie de dire à M. le président Hénault combien je m'intéresse à sa santé.

# 1769. LETTRE XVII.

A M. DE SUDRE, avocat à Toulouse.

6 de février.

MONSIEUR,

L se présente une occasion de signaler votre humanité et vos grands talens. Vous avez probablement entendu parler de la condamnation portée, il y a cinq ans, contre la famille Sirven, par le juge de Mazamet, Cette famille Sirven est aussi innocente que celle des Calas. J'envoyai le père à Paris présenter requête au conseil pour obtenir une évocation; mais ces infortunés n'étant condamnés que par contumace, le conseil ne put les soustraire à la juridiction de leurs juges naturels. Ils craignaient de comparaître devant le parlement de Toulouse, dans une ville qui fumait encore du fang de Calas. Je sis ce que je pus pour dissiper cette crainte. J'ai tâché toujours de leur persuader que, plus le parlement de Toulouse avait été malheureusement trompé par les démarches précipitées du capitoul David dans le procès de Calas, plus l'équité de ce même parlement ferait en garde contre toutes les séductions dans l'affaire des Sirven.

L'innocence des Sirven est si palpable, la sentence du juge de Mazamet si absurde, qu'il sussit de la lecture de la procédure et d'un seul interrogatoire, pour rendre aux accusés tous leurs droits de citoyens.

Le père et la mère, accusés d'avoir noyé leur fille, ont été condamnés à la potence. Les deux sœurs 1769. de la fille poyée, accusées du même crime, ont été condamnées au simple bannissement du village de Mazamet.

Il y a plus de quatre ans que cette famille, aussi vertueuse que malheureuse, vit sous mes yeux. Je l'ai enfin déterminée à venir réclamer la justice de votre parlement. J'ai vaincu la répugnance que le fupplice de Calas lui inspirait; j'ai même regarde le supplice de Calas comme un gage de l'équité compatissante avec laquelle les Sirven seraient jugés.

Enfin, Monsieur, je les ferai partir des que vous m'aurez honoré d'une réponfe. Vous verrez le grandpère, les deux filles et un malheureux enfant qui imploreront votre fecours. Ils n'ont besoin d'aucun argent, on y a pourvu; mais ils ont besoin d'être justifiés, et de rentrer dans leur bien qu'on a mis au pillage. Je les ferai partir avec d'autant plus de confiance que je suis informé du changement qui s'est fait dans l'esprit de plusieurs membres du parlement. La raison pénètre aujourd'hui par-tout, et doit établir son empire plus promptement à Toulouse qu'ailleurs.

Vous ferez, Monsieur, une action digne de vous, en honorant les Sirven de vos conseils, comme vous avez travaillé à la justification des Calás. Voici quelques petites questions preliminaires que je prends la liberté de vous adresser, pour faire partir cette famille

avec plus de sureté. or pour configure or mer intest rap

Corresp. générale.

Tome X. \* C

# 1769. LETTREXVIII.

## A M. PANCKOUCKE.

13 de février.

L'ACADEMIE de Rouen, Monsieur, me sait l'honneur de m'écrire que vous êtes chargé, depuis un mois, de me saire parvenir deux exemplaires du discours qui a remporté le prix. Je ne crois pas que les commis de la douane des pensées trouvent rien de contraire à la théologie orthodoxe, dans l'Eloge de Pierre Corneille. Peut-être seront-ils plus difficiles pour le Siècle de Louis XIV et de Louis XV, attendu que, dans une histoire, il y a toujours plusieurs choses mal-sonnantes pour beaucoup d'oreilles. On dit que ceux qui ont les plus longues vous sont quelques petites difficultés.

Notre ami Gabriel m'a averti que vous désiriez que je fisse une petite galanterie à monsseur le chancelier et à M. de Sartine. Je leur envoie quatre volumes en beau marroquin, à filets d'or; mais celane désarmera pas les ennemis du sens commun, et n'empêchera pas les dogues de Saint-Médard d'aboyer et de mordre. Vous aurez à combattre; car, vous et moi, nous pouvons nous vanter d'avoir quelques rivaux.

Des gredins du Parnasse ont dit que je vends mes ouvrages. Ces malheureux cherchent à penser pour vivre, et moi je n'ai vécu que pour penser. Non, Monsieur, je n'ai point trasiqué de mes idées; mais je vous avertis qu'elles vous porteront malheur, et que vous les vendrez à la livre très-bon marché, si on s'opiniâtre à faire un si prodigieux recueil de choses inutiles. Un auteur ne va point à la gloire, et un libraire à la fortune avec un si lourd bagage. Passe pour de gros dictionnaires, mais pour de gros livres de pur agrément, c'est se moquer du public; c'est se faire un magasin de coquilles et d'ailes de papillons.

Quant à votre entreprise de la nouvelle Encyclopédie, gardez-vous bien ; encore une fois, de retrancher tous les articles de M. le chevalier de Jaucourt. Il y en a d'extrêmement utiles, et qui se ressentent de la noblesse d'ame d'un homme de qualité et d'un bon citoyen, tel que celui du Labarum: Gardez-vous des idées particulières et des paradoxes en fait de belleslettres. Un dictionnaire doit être un monument de vérité et de goût, et non pas un magasin de fantaisies. Songez surtout qu'il faut plutôt retrancher qu'ajouter à cette Encyclopédie. Il y a des articles qui ne font qu'une déclamation insupportable. Ceux qui ont voulu se faire valoir en y insérant leurs puérilités, ont absolument gâté cet ouvrage. La rage du bel esprit est absolument incompatible avec un bon dictionnaire. L'enthousiasme y nuit encore plus, et les exclamations à la Fean-Facques sont d'un prodigieux ridicule.

Je vous embrasse sans cérémonie, mais de tout

mon cœur. V.

1 7 3 1

i 769.

## LETTREXIX.

## A M A D A M E

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

22 de fevrier.

Votre grand maman, Madame, doit vous avoir communiqué la Canonisation de frère Cucusin, par laquelle Rezzonico a signale les dernières années de son sage pontificat. J'ai cru que cela vous amuserait, d'autant plus que cette histoire est dans la plus exacte vérité.

Je lui ai aussi adressé pour vous quatre volumes du Siècle de Louis XIV, pour mettre dans votre bibliothèque. Les saits de guerre ne sont pas trop amusans, et je dis hardiment qu'il n'y a rien de si ennuyeux qu'un récit de batailles inutiles, qui n'ont servi qu'à répandre vainement le sang humain; mais il y a dans le reste de l'histoire des morceaux assez curieux, et vous y verrez assez souvent les noms des hommes avec qui vous avez vécu depuis la régence.

Je voudrais pouvoir fournir tous les jours quelques diversions à vos idées tristes; je sens bien qu'elles sont justes. La privation de la lumière et l'acquisition d'un certain âge ne sont pas des choses agréables. Ce n'est pas assez d'avoir du courage, il faut des distractions. L'amusement est un remède plus sûr que toute la fermeté d'esprit. J'ai le temps de songer à tout cela dans ma prosonde solitude, avec des yeux éteints et ukcérés, couverts de blanc et de rouge.

1769.

Vous me demandez, Madame, si j'ai lu des Lettres fur les animaux, écrites de Nuremberg: oui, j'en ai lu deux ou trois, il y a plus d'un an. Vous jugez bien qu'elles m'ont fait plaisir, puisque l'auteur pense comme moi. Il faudrait qu'une montre à répétition sût bien insolente, pour croire qu'elle est d'une nature absolument différente de celle d'un tournebroche. S'il y a dans l'empyrée des êtres qui soient dans le secret, ils doivent bien se moquer de nous.

La montre du président Hénault est donc détraquée? c'est le sort de presque tous ceux qui vivent long-temps. Mon timbre commence à être un peu fêlé, et sera bientôt cassé tout-à-sait. Il vaudrait mieux n'être pas né, dites-vous; d'accord, mais vous favez si la chose a dépendu de nous. Nonseulement la nature nous a fait naître sans nous consulter, mais elle nous fait aimer la vie malgré que nous en ayons. Nous fommes presque tous comme le bûcheron d'Esope et de la Fontaine. Il y a tous les ans deux ou trois perfonnes sur cent mille qui prennent congé; mais c'est dans de grands accès de mélancolie. Cela est un peu plus fréquent dans le pays que j'habite. Deux génevois de ma connaiffance se sont jetés dans le Rhône, il y a quelques mois : l'un avait cinquante mille écus de rente, l'autre était un homme à bons mots. Je n'ai point encore été tenté d'imiter leur exemple ; premièrement, parce que mes abominables fluxions sur les yeux ne me durent que l'hiver; en second lieu,

parce que je me couche toujours dans l'espérance de me moquer du genre-humain en me réveillant. Quand cette faculté me manquera, ce sera un signe certain qu'il faudra que je parte.

On m'a mandé, depuis peu, de Paris tant de choses ridicules, que cela me soutiendra gaiement encore quelques mois. A l'égard du ridicule de ce

B...., il est à faire vomir.

Je me suis extrêmement intéressé à toutes les tracasseries qu'on a faites au mari de votre grand'maman. Vous ne m'en parlez jamais; vous avez tort, car il n'y a personne qui lui soit plus attaché que moi; et vous savez bien qu'on peut tout écrire sans se compromettre.

Bonsoir, Madame; je vous aimerai jusqu'à la

dernière minute de ma montre. V.

# LETTRE XX.

# A M. DE SOMAROKOF, à Pétersbourg. (\*)

26 de fevrier.

MONSIEUR,

Votre lettre et vos ouvrages sont une grande preuve que le génie et le goût sont de tout pays. Ceux qui ont dit que la poësse et la musique étaient bornées aux climats tempérés, se sont bien trompés. Si le climat avait tant de puissance, la Gréce porterait encore des Platon et des Anacréon, comme

<sup>(\*)</sup> Poète russe. Il a été le père de la tragédie en Russe, comme Corneille l'a été en France.

elle porte les mêmes fruits et les mêmes fleurs; l'Italie aurait des Horace, des Virgile, des Arioste et des Tasse: mais il n'y a plus à Rome que des processions, et dans la Gréce que des coups de bâton. Il saut donc absolument des souverains qui aiment les arts, qui s'y connaissent et qui les encouragent. Ils changent le climat; ils sont naître les roses au milieu des neiges.

C'est ce que sait votre incomparable souveraine. Je croirais que les lettres dont elle m'honore me viennent de Versailles, et que la vôtre est d'un de mes consrères de l'académie française. M. le prince de Kolouski, qui m'a rendu ses lettres et la vôtre, s'exprime comme vous; et c'est ce que j'ai admiré dans tous les seigneurs russes qui me sont venus voir dans ma retraite. Vous avez sur moi un prodigieux avantage; je ne sais pas un mot de votre langue, et vous possédez parsaitement la mienne.

Je vais répondre à toutes vos questions, dans lesquelles on voit assez votre sentiment sous l'apparence du doute. Je me vante à vous, Monsieur, d'être de votre opinion en tout.

Oui, Monsieur, je regarde Racine comme le meilleur de nos poëtes tragiques, sans contredit; comme celui qui le seul a parlé au cœur et à la raison, qui seul a été véritablement sublime sans aucune ensure, et qui a mis dans la diction un charme inconnu jusqu'à lui. Il est le seul encore qui ait traité l'amour tragiquement; car, avant lui, Corneillen'avait sait bien parler cette passion que dans le Cid, et le Cid n'est pas de lui. L'amour est ridicule ou insipide dans presque toutes ses autres pièces.

Je pense encore comme vous sur Quinault; c'est un grand-homme en son genre. Il n'aurait pas fait l'Art poëtique, mais Boileau n'aurait pas fait Armide.

Je souscris entièrement à tout ce que vous dites de Molière et de la comédie larmoyante qui, à la honte de la nation, a succédé au seul vrai genre comique, porté à sa perfection par l'inimitable Molière.

Depuis Regnard, qui était né avec un génie vraiment comique, et qui a seul approché Molière de près, nous n'avons eu que des espèces de monstres. Des auteurs qui étaient incapables de faire seulement une bonne plaisanterie, ont voulu faire des comédies, uniquement pour gagner de l'argent. Ils n'avaient pas assez de force dans l'esprit pour faire des tragédies, ils n'avaient pas assez de gaieté pour écrire des comédies, ils ne savaient pas seulement faire parler un valet; ils ont mis des aventures tragiques fous des noms bourgeois. On dit qu'il y a quelque intérêt dans ces pièces, et qu'elles attachent assez quand elles sont bien jouées; cela peut être, je n'ai jamais pu les lire: mais on prétend que les camédiens font quelque illusion.

Ces pièces bâtardes ne font ni tragédies ni comédies. Quand on n'a point de chevaux, on est trop

heureux de se faire traîner par des mulets.

Il y a vingt ans que je n'ai vu Paris. On m'a mandé qu'on n'y jouait plus les pièces de Molière. La raison, à mon avis, c'est que tout le monde les sait par cœur; presque tous les traits en sont devenus proverbes. D'ailleurs il y a des longueurs, les intrigues quelquesois sont faibles, et les dénouemens

sont rarement ingénieux. Il ne voulait que peindre la nature; et il en a été, sans doute, le plus grand peintre.

1769.

Voilà, Monsieur, ma profession de soi que vous me demandez. Je suis fâché que vous me ressembliez par votre mauvaise santé; heureusement, vous êtes plus jeune, et vous serez plus long-temps honneur à votre nation. Pour moi, je suis déjà mort pour la mienne.

J'ai l'honneur d'être, &c.

# LETTRE XXI.

## A M. LE COMTE DE VORONZOF.

A Ferney , 26 de fevrier.

MONSIEUR,

Votre lettre du 19 de décembre m'a été rendue par M. le prince Kolouski. Ce n'a pas été la moindre de mes confolations dans mes maladies qui me rendent presque aveugle. Toutes les bontés dont votre inimitable impératrice m'honore, et ce qu'elle fait pour la véritable gloire, me font souhaiter de vivre. Heureux ceux qui verront long-temps son beau règne! La voilà, comme Pierre le grand, arrêtée quelque temps dans sa législation par des Turcs qui sont les ennemis des lois comme des beaux arts.

Il n'y avait rien de si admirable, à mon gré, que ce qu'elle sesait en Pologne. Après y avoir fait un roi et un très-bon roi, elle y établissait la tolérance;

elle y rendait aux hommes leurs droits naturels, et voilà de vilains turcs, excités je ne sais par qui (apparemment par leur Alcoran et par messieurs de l'Evangile), qui viennent déranger toutes mes espérances de voir la Pologne délivrée du tribunal du nonce du pape. Le nom d'Alla et de Jehova soit béni! mais les Turcs sont là une méchante action.

Eh bien, Monsieur, si vous aviez été ministre à Constantinople, au lieu de l'être à la Haie, vous auriez donc été sourre aux sept tours par des capigibachi? Je voudrais bien savoir quel plaisir prennent les puissances chrétiennes à recevoir tous les jours des nasardes sur le nez de leurs ambassadeurs, dans le divan de Stamboul. Est - ce qu'on ne renverra jamais ces barbares au-delà du Bosphore? je n'aime pas l'esclavage, il s'en saut beaucoup; mais je ne serais pas sâché de voir des mains turques un peu enchaînées cultiver vos vastes plaines de Casan, et manœuvrer sur le lac Ladoga.

Tous les souverains sont des images de la Divinité, sans doute; on le leur dit tant dans les dédicaces des livres et dans les sermons qu'on prêche devant eux, qu'il faut bien qu'il en soit quelque chose; mais il me semble que Moustapha ressemble à DIEU comme le bœus Apis ressemblait à Jupiter. Les Turcs n'ont que ce qu'ils méritent en étant gouvernés par un si sot homme; mais cet homme, tout sot qu'il est, sera couler des torrens de sang. Puisse-t-il y être noyé!

Ou je me trompe, ou voilà un beau moment pour la gloire de votre empire. Vos troupes ont vaincu les Prussiens, qui ont vaincu les Autrichiens,

qui ont vaincu les Turcs. Vous avez des généraux habiles, et l'imbécille Mouslapha prend le premier 1769. imbécille de son sérail pour être son grand-visir. Ce grand-visir donne des corps à commander à ses pousses; si ces gens-là vous résistent, je serai bien étonné.

Je ne le suis pas moins que la plupart des princes chrétieus entendent si mal leurs intérêts. Ce serait un beau moment à saisir par l'empereur d'Allemagne; et pourquoi les Vénitiens ne profiteraient-ils pas du fuccès de vos armes pour reprendre la Gréce dont je les ai vus en possession dans ma jeunesse? mais, pour de telles entreprises, il faut de l'argent, des flottes, de l'adresse, de la célérité, et tout cela manque quelquefois. Enfin j'espère que vous vous défendrez bien fans le secours de personne.

Je vois, avec autant de plaisir que de surprise, que cette secousse ne trouble point l'ame de ce grandhomme qu'on appelle Catherine. Elle daigne m'écrire des lettres charmantes, comme si elle n'avait pas autre chose à faire. Elle cultive les beaux arts dont les Ottomans n'ont pas seulement entendu parler; et elle fait marcher ses armées avec le même sang froid qu'elle s'est fait inoculer. Si elle n'est pas pleinement victorieuse, la Providence aura grand tort. Je veux que vous foyez grand effendi dans Stamboul, avant qu'il foit deux ans.

Agréez, Monsieur, les sincères assurances tendre respect que vous a voué pour sa vie,

Monsieur.

votre. &c.

z769.

## LETTREXXII.

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

27 de fevrier.

Mon divin ange, j'aurais voulu vous écrire plutôt, mais les neiges m'ont englouti; j'ai été extrêmement malade. Si le président Hénault est tombé en ensance, ma jeunesse se passe, et je tomberai bientôt dans le néant. Molé paraît me condamner à y entrer. Vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, et dont l'ame tranquille et serme gouverne un corps plus robuste, vous vous tirerez de là bien mieux que moi, et vous prendrez votre temps pour me rendre la vie. Je me mets entièrement entre vos mains.

Je crois qu'il est fort à désirer que la chose dont il est question pût avoir son plein esset. Tout ce qui peut tendre à établir la tolérance chez les hommes, doit être protégé bien fortement par vous. (\*)

Ce n'est que sur les lettres réitérées de Toulouse que j'y envoie les Sirven; ce n'est que parce qu'on me mande qu'une grande partie du parlement, qui n'était qu'un séminaire de pédans ignorans, est devenue une académie de philosophes. Il faut par-tout laisser pourrir la grand'chambre, mais par-tout les enquêtes se forment. Marc-Michel Rey n'a pas nui à ce prodigieux changement. Il ne s'agissait pas de

<sup>(\*)</sup> Il s'agit ici de la représentation des Guèbres, tragédie.

faire une révolution dans les Etats comme du temps de Luther et de Calvin, mais d'en faire une dans l'esprit de ceux qui sont faits pour gouverner. Cet ouvrage est bien avancé d'un bout de l'Europe à l'autre; et l'Italie même, le centre de la superstition, secoue fortement la poussière dans laquelle elle a été ensevelie. Je bénis donc dieu dans mes derniers jours, et je me recommande dans ma misère à mes anges gardiens, dans la grâce desquels je veux mourir. V.

1709.

# LETTRE XXIII.

#### A'MADAME

# LA MARQUISE DE FLORIAN, à Paris.

i de mars.

Ma chère nièce, j'ai été bien charmé de voir de votre écriture; car vous favez que j'aime votre style, et surtout votre souvenir. L'idée de n'être point oùblié de vous me console dans ma solitude. Il y a aujourd'hui un an que je ne suis sorti de ma chambre et de mon jardin qu'une seule sois. Vous me paraissez avoir pour Paris autant d'aversion qu'il m'inspire d'indifférence. Paris est sort bon pour ceux qui ont beaucoup d'ambition, de grandes passions et prodigieusement d'argent, avec des goûts toujours renaissans à satissaire. Quand on ne veut être que tranquille, on sait sort bien de renoncer à ce grand

- tourbillon. Paris a toujours été à peu-près ce qu'il 1769. est le centre du luxe et de la misère : c'est un grand jeu de pharaon où ceux qui taillent embourfent l'argent des pontes. Mais vous trouveriez Paris le pays de la félicité, si vous aviez vu comme moi le temps du système où il était désendu, comme un crime d'Etat, d'avoir chez soi pour cinq cents francs d'argent. Vous n'étiez pas née lorsqu'on augmenta de cent francs la pension que l'on payait pour moi au collége, et que, moyennant cette augmentation, j'eus du pain bis pendant toute l'année 1709. Les Parisiens sont aujourd'hui des sibarites, et crient qu'ils sont couchés sur des noyaux de pêches, parce que leur lit de roses n'est pas assez bien fait. Laissezles crier, et allez dormir en paix dans votre beau château d'Ornoi.

> Je m'affaiblis tous les jours, ma chère nièce; je n'ai pas long-temps à vivre, et bientôt je vous dirai bonsoir. Si, en attendant, vous voulez vous amuser à Ornoi de quelques nouveautés, vous n'avez qu'à faire un marche avec la fermière générale qui fe charge de vos paquets; on lui donnera la permission de les lire, pourvu qu'elle vous les envoye bien honnêtement. Je vous embrasse, vous et M. de Florian, de tout mon cœur.

## LETTRE XXIV.

1769.

# A M. THIRIOT.

A Ferney, le 1 de mars.

I L y a non - seulement trois grandes années de dissérence entre vous et moi, mon cher ami, mais il y a trente ans pour la vigueur, et surtout pour la belle maladie qui vous rendait si fier il y a quelques années, et dont peut-être vous êtes encore honoré. Pour moi, je me sens au bout de ma carrière. Quand on a vécu soixante et quinze ans, on ne doit pas se plaindre; c'est avoir un lot assez honnête à la loterie de ce monde; tout le monde ne peut avoir le gros lot comme Fontenelle. Je suis bien étonné même d'être parvenu à mon âge avec tant de saiblesse et tant de maux. J'ai dansé jusqu'à la fin sur le bord de ma tombe.

Si vous n'avez point lu le Lion et le Marseillois, si vous ne connaissez pas les Trois empereurs, je pourrai vous envoyer ces rogatons qui pourront amuser votre royal correspondant à qui je n'écris plus depuis près d'une année.

Vous ignorez, sans doute, que le Rezzonico avait, avant sa mort, rendu à l'Eglise le service important de canoniser un capucin nommé Cucusin, dont on a changé le nom en celui de Séraphin; c'est un monument de bêtise qui mérite d'entrer dans vos nouvelles. On imprime, je crois, à présent l'histoire de cette canonisation; elle est exacte et curieuse.

17.69.

Les capucins ont fait en Europe, à cette fête, une dépense qui va à plus de quatre cents mille écus. Vous savez que les capucins sont comme les rois, ils sont payer leurs sêtes au peuple.

N'avez-vous jamais déterré une lettre qui a couru, et qui court encore, sur la mort de l'ivrogne Pierre III? si vous en aviez un précis, je vous prierais de me le communiquer. Ce n'est pas que je croye à ces anecdotes, mais il faut qu'un homme qui écrit l'histoire lise tout.

Avez-vous les Moyens de réformer l'Italie, ouvrage italien? Vous pourriez m'envoyer ce livre avec celui de milord Gréenville, par les guimbardes de Lyon, à mon adresse à Ferney.

Je n'ai pu vous répondre plutôt, parce que j'ai été très-malade au milieu de mes neiges.

# LETTRE XXV.

## A M. G A I L L A R D.

Ombre adorée, ombre sans doute heureuse!

PARBLEU, il faut que vous ayez lu la Canonisation de S' Cucusin saite il y a deux ans par le pape Rezzonico. L'auteur qui a écrit la relation de la sête de S' Cucusin, propose hardiment de sêter saint Henri IV. Pour moi, Monsieur, je vous avertis que je vous dénoncerai à la sorbonne. Comment Henri IV sauvé! lui

qui était en péché mortel! lui qui est mort amoureux de la princesse de Condé! lui qui est mort sans sacremens! Je vous réponds que Ribaúdier et Cogé pecus vous laveront la tête, et Chrislophe vous savonnera. C'est Ravaillac qui est sauvé, entendez-vous; car il a été bien confessé, et d'ailleurs la sorbonne, ayant sait un saint de Jacques Clément, pourrait-elle resuser une apothéose à François Ravaillac, sût-elle en mauvais latin? J'espère que vous reviendrez de vos mauvais principes. Il serait bien trisse qu'un homme si éloquent errât dans la soi.

Vous me parlez de certaines petites folies; il est bon de n'être pas toujours sur le ton sérieux, qui est fort ennuyeux à la longue dans notre chère nation. Il saut des intermèdes. Heureux les philosophes qui peuvent rire, et même faire rire! Si on n'avait pas ce palliatif contre les misères, les sottises atroces, et même les horreurs dont on est quelquesois environné, où en serait-on? Les Sirven passent encore leur vie sous mes yeux, dans mes déserts, jusqu'à ce que je puisse les envoyer à Toulouse, où les mœurs, grâces au ciel, se sont un peu adoucies. Mais qui ofera passer par Abbeville? Ensin que voulez-vous? on n'est pas assez fort pour combattre les tigres, il faut quelquesois danser avec les singes.

Le mari de mademoiselle Corneille est arrivé; mais les malles où sont les horreurs ecclésiastiques de François I sont encore en arrière. Dieu merci, je n'aime aucun de ces gens-là. Il saut avouer qu'on vaut mieux aujourd'hui qu'alors. Il s'est sait dans l'esprit humain une étrange révolution depuis quinze ans. L'Europe a redemandé à grands cris le sang des

Corresp. générale.

Tome X. \* D

Sirven et des Calas; et tous les hommes d'Etat, depuis Archangel jusqu'à Cadix, foulent aux pieds la supersition. Les jésuites sont abolis, les moines sont dans la fange. Encore quelques années, et le grand jour viendra après un si beau matin. Quand les échasauds sont dressés à Toulouse et à Abbeville, je suis Héraclite; quand on se faisit d'Avignon, je suis

Héraclite; quand on se faisit d'Avignon, je suis Démocrite: voilà le mot de l'énigme. Je vous embrasse, mon cher Tite-Live; je vous répète que je vous aime autant que je vous estime. V.

# LETTRE XXVI.

# A MADAME DE SAINT-JULIEN.

3 de mars.

MINERVE-PAPILLON, le hibou à qui vous avez fait l'honneur d'écrire, a été enchanté de votre souvenir; il en a secoué ses vieilles ailes de joie, il est tout sier de vous avoir si bien devinée: car, dès le premier jour qu'il vous vit, il vous jugea solide plus que légère, et aussi bonne que vous êtes aimable.

Soyez bien sûre, Madame, que mon cœur est pénétré de tout ce que vous me dites; mais il faut laisser les aigles, les rossignols et les fauvettes dans Paris, et que les hiboux restent dans leurs masures. J'ai soixante et quinze ans; ma saible machine s'en va en détail; le peu de jours que j'ai à respirer sur ce tas de boue, doit être consacré à la plus prosonde retraite. Les ensans qui sont revenus sont chez eux, et je reste chez moi; ma maison n'est plus faite pour les amuser. Je l'ai sermée à tout 1769, le monde; bienheureux encore de pouvoir vivre avec moi-même dans le triste état où je suis. Regardezmoi, Madame, comme un homme enterré, et ma lettre comme un De profundis.

Il est vrai que mes De profundis sont quelquesois fort gais, et que je les change fouvent en Alleluia. l'aime à danser autour de mon tombeau, mais je danse seul comme l'amant de ma mie Babichon, qui danfait tout feul dans sa grange.

l'estime trop l'homme principal dont vous me faites l'honneur de me parler, pour penser qu'il ait pris féricusement l'ordre que m'a donné l'abbé de la Bletterie de me faire enterrer au plus vîte, et les petites gaietés avec lesquelles je lui ai répondu. Il faudrait que la tête lui eût tourné pour voir gravement des bagatelles. S'il veut saire quelque attention sérieuse à moi, il ne doit considérer que ma passion pour son bonheur et pour sa gloire. Il serait trèsingrat s'il fesait la moindre fêlure à la trompette qui est embouchée pour lui.

Si quelque autre personne, fort au-dessous en tout sens du caractère de grandeur et du génie de votre ami, veut déplumer le hibou, il ira tout doucement mourir ailleurs. Je suis un être assez singulier, Madame; né presque sans bien, j'ai trouvé le moyen d'être utile à ma famille, et de mettre cinq cents mille francs à peupler un défert. Si la moindre persécution y venait effrayer mon indépendance, il y a par-tout des sépulcres, rien ne se trouve plus aisément.

l'ai lu la petite esquisse que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je pense qu'on en pourrait saire quelque chose de fort noble et de fort gai pour les noces de monseigneur le dauphin. Ce serait même une très-bonne leçon pour un jeune prince, et les perfonnes de votre espèce pourraient voir avec plaisir qu'elles sont faites pour rendre quelquesois de plus grands services que des hommes d'Etat. Ce ne serait point aux bateleurs de l'opéra comique qu'il faudrait abandonner cet ouvrage. Il faudrait faire exécuter une musique tantôt sublime, tantôt légère; par les meilleurs acteurs du véritable opéra. L'opéra comique n'est autre chose que la foire renforcée. Je fais que ce spectacle est aujourd'hui le favori de la nation; mais je sais aussi à quel point la nation s'est dégradée. Le siècle présent n'est presque composé que des excrémens du grand fiècle de Louis XIV. Cette turpitude est notre lot presque dans tous les genres; et si le grand-homme dont vous me parlez a des lubies, je donne le siècle à tous les diables fans exception, en vous exceptant pourtant vous. madame Minerve - Papillon, pour qui j'ai un vrai respect, et que je prends même la liberté d'aimer. V.

## LETTRE XXVII.

1769.

## A M. THIRIOT.

Le 4 de mars.

J'At beaucoup rêvé, mon ancien ami, à votre lettre du 13 de janvier. Je vois que je ne pourrai pas fuivre les mouvemens de mon cœur aussitôt qu'il le veut. Figurez-vous que je donne, moi chétif, trentedeux mille francs de pension, tant à mes neveux et nièces qu'à des étrangers qui sont dans le plus grand besoin; et qu'en comptant à Ferney mes domestiques de campagne, j'en ai soixante à nourrir. Vous me direz que Corneille et Racine, Danchet et Pellegrin n'en sesaient pas tant: cela est rare au Parnasse; et la chose est d'autant plus extraordinaire que je suis né avec les quatre mille livres de rente que vous possédez aujourd'hui.

L'idée m'est venue de vous procurer un petit bénésice cette année. J'ai en main le manuscrit d'une comédie très-singulière, dont l'auteur m'a laissé le maître absolu : c'est un jeune homme d'une grande espérance, sils d'un président à mortier de province, qui ne veut pas être connu. Il a passé quelques jours dans le château de Ferney, et il m'a étonné. Le sujet de sa pièce est le dépôt dont Gourville mit la moitié entre les mains de Ninon, et l'autre moitié dans celles d'un dévot. Ninon rendit son dépôt, et le dévot viola le sien.

La pièce n'est pas dans le genre larmoyant; ce jeune

homme n'a pris que Molière pour son modèle; cela pourra lui faire tort dans le beau siècle où nous vivons. Cependant, tous ses personnages étant caractérisés et prêtant beaucoup au jeu des acteurs, l'ouvrage pourrait avoir du succès.

Si on était devenu plus difficile et plus rigoureux à la police qu'on ne l'était du temps du Tartuse, il serait aisé de substituer les mots de probité à piété, et de bigot à dévot; il n'y aurait pas alors la moindre difficulté.

Ce serait, à mon avis, une chose fort plaisante de saire réussir sur le théâtre une p... estimable qui fait d'un sot dévot un honnête homme.

Je vous enverrai la pièce par le premier courier: elle peut vous valoir beaucoup, elle peut vous valoir très-peu. Tout est coup de dé dans ce monde.

C'est à vous à bien conduire votre jeu, et surtout à ne pas laisser soupçonner que je suis dans la considence; ce serait le sûr moyen de tout perdre.

Je suis bien aise que vous dissez notre cher Damilaville; mais il y avait plus de deux ans que je croyais que vous n'étiez plus lié avec lui. La philosophie a fait en lui une grande perte; c'était une ame serme et vigoureuse. Il était intrépide dans l'amitié.

Je vous embrasse de tout mon cœur. V.

## LETTRE XXVIII

1769.

#### A M. DE SAINT-LAMBERT,

A Ferney, 7 de mars.

Je reçus hier matin, Monsieur, le présent dont vous m'avez honoré, et vous vous doutez bien à quoi je passai ma journée. Il y a bien long-temps que je n'ai goûté un plaisir plus pur et plus vrai. J'avais quelques droits à vos bontés comme votre confrère dans un art très-dissicile, comme votre ancien ami, et comme agriculteur. Vous aurez beaucoup d'admirateurs, mais je me slatte d'avoir senti le charme de vos vers et de vos peintures plus que personne. Je crois me connaître un peu en vers; les grands plaisirs, dans tous les arts, ne sont que pour les connaisseurs.

J'ai éprouvé, en vous lisant, une autre satisfaction encore plus rare, c'est que vous avez peint précisément ce que j'ai sait.

Oh, que j'aime bien mieux ce modeste jardin Où l'art en se cachant sécondait le terrain, &c. &c.

111 20,119

Voilà mon aventure. De longues allées où, parmi quelques ormeaux et mille autres arbres, on cueille des abricots et des prunes, des troupeaux qui bondissent entre un parterre et des bosquets, un petit champ que je seme moi-même, entouré d'allées agréables, des vignes, au milieu desquelles sont

des promenades, au bout des vignes des pâturages, et au bout des pâturages une forêt.

C'est chez moi que mûrit la figue à côté du melon, car je crois que vous n'avez guère de figues en Lorraine. Je dois donc vous remercier d'avoir dit si bien ce que j'aurais dû dire.

Je vous assure que mon cœur a été bien ému en lisant les petites leçons que vous donnez aux seigneurs des terres, dans votre troisième chant. Il est vrai que je n'habite pas le donjon de mes ancêtres; je n'aime en aucune saçon les donjons; mais du moins je n'ai pas sait le malheur de mes vassaux et de mes voisins. Les terres que j'ai désrichées et un peu embellies n'ont vu couler que les larmes des Calas et des Sirven, quand ils sont venus dans mon asile. J'ai quadruplé le nombre de mes paroissiens, et, Dieu merci, il n'y a pas un pauvre.

Nec doluit miserans inopem aut invidit habenti.

En vous remerciant, de tout mon cœur, du compliment fait à l'intendant qui exigeait si à propos des corvées, et qui servait si bien le roi que les ensans en mouraient sur le sein de leurs mères. Chaque chant a des tableaux qui parlent au cœur. Pourquoi citez-vous Thompson? c'est le Titien qui loue un peintre slamand.

Votre quatrième qui paraît fournir le moins, est celui qui rend le plus. Je ne crains point d'être aveuglé par la reconnaissance extrême que je vous dois; il m'a charmé très-indépendamment de la générosité courageuse avec laquelle vous parlez d'un

homme si long - temps persécuté par ceux qui se disaient gens de lettres.

1769.

l'ai un remords; c'est d'avoir insinué à la fin du siècle présent, qui termine le grand siècle de Louis XIV, que les beaux arts dégénéraient. Je ne me serais pas ainsi exprime, si j'avais eu vos Quatre saisons un peu plutôt. Votre ouvrage est un chef-d'œuvre; les Quatre saisons et le quinzieme chapitre de Bélisaire, font deux morceaux au-dessus du siècle. Ce n'est pas que je les mette à côté l'un de l'autre, je fais le prosond respect que la prose doit à la poësse; c'est ce que Montesquieu ne savait pas, ou voulait ne pas savoir. Ecrit en prose qui veut, mais en vers qui peut. Il est plus difficile de saire cent beaux vers, que d'écrire toute l'histoire de France. Aussi, qui fait beaucoup de bons vers de suite? presque personne. On a osé faire des tragédies depuis Racine, mais ce sont des tragédies en rimes, et non pas en vers. Nos velches du parterre et des loges, qu'on a eu tant de peine à débarbariser, se doutent rarement si une pièce est bien écrite. Le nombre des vrais poëtes et des vrais connaisseurs sera toujours extrêmement petit; mais il faut qu'il le soit, c'est le petit nombre des élus. Moins il y a d'inities, plus les mystères sont sacrés.

Je fuis fâché que vous ayez écrit français avec un o, c'est la seule chose que je vous reproche. Sans doute vous serez des nôtres à la première place vacante. Si c'est la mienne, je m'applaudis de vous avoir pour successeur. Nous avons besoin d'un homme comme vous contre les ennemis du bon goût, et contre ceux de la raison. Ces derniers commencent

à être dans la boue; mais ils y trépignent si fort qu'ils excitent quelquesois de petits nuages. Il faudrait se donner le mot de ne jamais recevoir aucun de ces messieurs-là.

A propos, pourquoi votre livre dit-il qu'il est imprimé à Amsterdam, est-ce que Paris n'en est pas digne? n'y a-t-il que le Journal chrétien, et les décrets de la sorbonne qui puissent être imprimés dans la capitale des Velches?

Je finis en vous remerciant, en vous admirant et en vous aimant. V.

# LETTRE XXIX.

AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

8 de mars.

Que je vous plains, Madame! Vous avez déjà perdu l'ame de votre ami le président Hénault, et bientôt son corps sera réduit en poussière. Vous aviez deux amis, lui et M. de Formont; la mort vous les a enlevés: ce sont des biens dont on ne retrouve pas même l'ombre. Je sens vivement votre situation. Vous devez avoir une consolation bien touchante dans le commerce de votre grand'maman; mais elle ne peut vous voir que rarement. Elle est enchaînée dans un pays qu'elle doit détester, vu la manière dont elle pense. Je vous vois réduite à la dissipation

de la société; ét, dans le sond du cœur, vous en sentez tout le frivole. L'adoucissement de cette malheureuse vie ferait d'avoir auprès de foi un ami qui pensât comme nous, et qui parlât à notre cœur et à notre imagination le langage véritable de l'un et de

l'autre.

le crois bien (vanité à part) qu'il y a quelque ressemblance entre votre cervelle et la mienne. La diffipation ne m'est pas si nécessaire, à la vérité, qu'à vous; mais, pour le tumulte des idées, pour la vérité dans les fentimens, pour l'éloignement de tout artifice, pour le mépris qu'en général notre siècle mérite, pour le tact de certains ridicules, je serais assez votre homme, et mon cœur est assez sait pour le vôtre. Je voudrais être à la fois à Saint-Joseph et à Ferney; mais je ne connais que l'eucharistie qui ait le privilège d'être en plusieurs lieux en même temps.

Voilà les neiges de nos montagnes qui commencent à fondre, et mes yeux qui commencent à voir. Il faut que je fasse tout ce que Saint-Lambert a si bien décrit. La campagne m'appelle; deux cents bras travaillent fous mes yeux; je bâtis, je plante, je sème, je fais vivre tout ce qui m'environne. Les Saisons de Saint-Lambert m'ont rendu la campagne encore plus précieuse. Je me fais lire à dîner et à fouper de bons livres par des lecteurs très-intelligens, qui sont plutôt mes amis que mes domestiques. Si je ne craignais d'être un fat, je vous dirais que je mène une vie délicieuse. J'ai de l'horreur pour la vie de Paris, mais je voudrais au moins y passer un hiver avec vous. Ce qu'il y a de trifte, c'est que

1769.

la chose n'est pas aisée, attendu que j'ai l'ame un peu fière.

Je songe reellement à vous amuser, quand je reçois quelques bagatelles des pays étrangers. Vous avez peut-être pris l'histoire de St Cucusin pour une plaisanterie; il n'y a pas un mot qui ne soit dans la plus exacte vérité. Vous aurez dans un mois quelque chose qui ne sera qu'allégorique; il faut varier vos petits divertissemens.

Vous ne m'avez point répondu sur les Singularités de la nature; ainsi je ne vous les envoie pas, car c'est une affaire de pure physique qui ne pourrait

que vous ennuyer.

Vous me faites grand plaisir, Madame, de me dire que vous ne craignez rien pour M. Grand'maman. J'ai un peu à me plaindre d'une personne qui lui veut du mal, et je m'en félicite. J'aime à voir des Racine qui ont des Pradon pour ennemis; cela me fait penser à la queue du Siècle de Louis XIV, que j'ai eu l'honneur de vous envoyer. Votre exemplaire, fauf respect, est précieux, parce qu'il est corrigé en marge. Faites-vous lire la prison de la Bourdonaie et la mort de Lalli, et vous verrez comme les hommes font justes.

Quand je serai plus vieux, j'y ajouterai la mort du chevalier de la Barre et celle de Calas, afin que l'on connaisse dans toute sa beauté le temps où j'ai vécu. Selon que les objets se présentent à moi, je suis Héraclite ou Démocrite; tantôt je ris, tantôt les cheveux me dressent à la tête : et cela est très à sa place, car on a affaire tantôt à des tigres, tantôt à des singes.

Le seul homme presque de l'ame de qui je fasse cas est M. Grandmann, mais je me garde bien de le lui dire. Pour vous, Madame, je vous dis très - naïvement que j'aime passionnément votre saçon de penser, de sentir et de vous exprimer; et que je me tiens malheureux, dans mon bonheur de campagne, de passer ma vieillesse loin de vous. Mille tendres respects. V.

Faites-moi favoir, je vous prie, comment vont

l'ame et le corps de votre ami.

# LETTRE XXX.

## A M, LE COMTE D'ARGENTAL.

12 de mars.

Mon cher ange, j'ai envoyé à ma nièce une espèce de testament moitié sérieux, moitié gai. C'est une épître à Boileau, dans laquelle je sais mes remercîmens à M. de Saint - Lambert. J'attends la décision de mes anges, pour savoir si mon testament est valable; j'y ajouterai tous les codicilles qu'ils voudront.

Mon ange ne me dit rien du tripot (je parle du tripot de la comédie J, de la nouvelle pièce de du Belloi, des querelles des acteurs et des auteurs, des talens de mademoiselle Vestris, de sa réception. Pour moi, je n'ai d'autre nouvelle à mander, sinon qu'il neige autour de moi, et que la neige me tue.

1769.

Vous avez lu, sans doute, les Saisons de Saint-Lambert; je l'ai remercié dans mon testament adressé à Nicolas. Je ne sais si ma tête est jeune, mais mon corps est bien vieux. Si je ne m'amusais pas à saire des testamens, je serais bientôt mort d'ennui. Votre amitié me fait prendre la fin de ma vie en patience. Portez - vous bien, vous et madame d'Argental. On ne vit pas assez long-temps. Pourquoi les carpes vivent-elles plus que les hommes? cela est ridicule. V.

## LETTRE XXXI.

AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

A Ferney, 15 de mars.

Vous me marquâtes, Madame, par votre dernière lettre, que vous aviez besoin quelquesois de consotion. Vous m'avez donné la charge de votre pourvoyeur en fait d'amusemens; c'est un emploi dont le titulaire s'acquitte souvent fort mal. Il envoie des choses gaies et frivoles, quand on ne veut que des choses sérieuses; et il envoie du sérieux, quand on voudrait de la gaieté: c'est le malheur de l'absence. On se met sans peine au ton de ceux à qui on parle, il n'en est pas de même quand on écrit: c'est un hasard si l'on rencontre juste.

J'ai pris le parti de vous envoyer des choses où il

y eût à la fois du léger et du grave, afin du moins

que tout ne fût pas perdu.

1769.

Voici un petit ouvrage contre l'athéisme, dont une partie est édissante et l'autre un peu badine; et voici, en outre, mon testament que j'adresse à Boileau. J'ai fait ce testament étant malade, mais je l'ai égayé selon ma coutume; on meurt comme on a vécu.

Si votre grand'maman est chez vous quand vous recevrez ce paquet, je voudrais que vous pussiez vous le faire lire ensemble; c'est une de mes dernières volontés. J'ai beaucoup de soi à son goût par tout ce que vous m'avez dit d'elle, et je n'en ai pas moins à son esprit, par quelques-unes de ses lettres que j'ai vues, soit entre les mains de mon gendre Dupuits, soit dans celles de Guillemet, typographe en la ville de Lyon.

Il m'est revenu, de toutes parts, qu'elle a un cœur charmant. Tout cela, joint ensemble, sait une grand'maman fort rare. Malgré le penchant qu'ont les gens de mon âge à préserer toujours le passé au présent, j'avoue que de mon temps il n'y avait point de grand'maman de cette trempe. Je me souviens que son mari me mandait, il y a huit ans, qu'il avait une très-aimable semme, et que cela contribuait beaucoup à son bonheur. Ce sont de petites considences dont je ne me vanterais pas à d'autres qu'à vous. Jugez si je ne dois pas prier dieu pour son mari, dans mes codicilles. Il sera de grandes choses, si on lui laisse ses coudées franches; mais je ne les verrai pas, car je ne digère plus; et, quand on manque par-là, il faut dire adieu.

On me mande que le président Hénault baisse beaucoup. J'en suis très-fâché, mais il saut subir sa destinée.....

Je voudrais qu'à cet âge On fortit de la vie ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte et sesant son paquet.

Le mien est sait il y a long-temps. Tout gai que je suis, il y a des choses qui me choquent si horriblement, que je prendrai congé sans regret. Vivez, Madame, avec des amis qui adoucissent le sardeau de la vie, qui occupent l'ame, et qui l'empêchent de tomber en langueur. Je vous ai déjà dit que j'avais trouvé un admirable secret, c'est de me faire lire et relire tous les bons livres à table, et d'en dire mon avis. Cette méthode rafraîchit la mémoire, et empêche le goût de se rouiller; mais on ne peut user de cette recette à Paris; on y est sorcé de parler à souper de l'histoire du jour; et, quand on a donné des ridicules à son prochain, on va se coucher. Dieu me préserve de passer ainsi le peu qui me reste à vivre.

Adieu, Madame; je vivrai plus heureux, si vous pouvez être heureuse. Comptez que mon cœur est à vous comme si je n'avais que cinquante ou soixante ans.

### ข้าง เอเนอง โ.ศ. ที่ ยาเอกาอาเมระห์เรา L, E, T, T R E .: X X X I I. 1769. when amplitude and the comment

### A M. LINGUET, avocat. the first of the street will be

Ferney, le 15 de mars.

Vous êtes aucunement le maître, Monsieur, de or relations of the rail demeurer dans un eu de sac, de dater vos lettres du mois d'août, quoique celui qui a donné fon nom à ce mois se nommat Augustus; et d'appeler la ville de Cadomim, Can, quoiqu'on l'écrive Caen. Vous aurez pu voir des courtisans chez le roi , sans avoir jamais vu de courtisanes chez la reine. Vous avez vu dans votre cu de sac passer les coureurs du cardinal de Rohan, mais point de coureuses. Vous aurez vu chez lui de beaux garçons et point de garces; des architraves dans son palais, et aucune trave. Les gendarmes qui font la révue dans la cour de l'hôtel de Soubise sont si intrépides qu'il n'y en a pas un de trépide.

La langue d'ailleurs s'embellit tous les jours : on commence à éduquer les enfans au lieu de les élever; on fixe une femme au lieu de fixer les yeux sur elle. Le roi n'est plus endetté envers le public, mais vis-à-vis le public. Les maîtres d'hôtel servent à présent des rost-bif de mouton, tandis que le parlement obtempere ou n'obtempere pas aux édits.

Notre jargon deviendra ce qu'il pourra. Je suis moitié suisse et moitié savoyard, enseveli à soixante et quinze ans sous les neiges des Alpes et du mont Jura; je m'intéresse peu aux beautés anciennes et

Corresp. générale.

Tome X. \* E

nouvelles de la langue française; mais je m'intéresse beaucoup à vos grands talens, à vos succès, au courage avec lequel vous avez dit quelques vérités. Vous en diriez de plus sortes, si ceux qui sont faits pour les redouter ne cherchaient point à les écraser; cependant elles percent malgré eux. Le temps amène tout, et la raison vient ensin consoler jusqu'aux misérables qui se sont déclarés contre elle. Le même imbécille, conseiller de grand'chambre, qui a donné sa voix contre l'inoculation, sinira par inoculer son sils; et, quand la campagne aura besoin de pluie, on ne sera plus promener la châsse de Ste Geneviève sur le pont Notre-Dame.

J'ai l'honneur d'être, &c.

# LETTRE XXXIII.

# A M. TRANTZSEHEN,

Premier lieutenant de l'infanterie saxone, à Ernsthal, près de Chemnitz, en Saxe.

16 de mars.

MONSTEUR.

St la vieillesse et la maladie l'avaient permis, j'aurais eu l'honneur de vous remercier plutôt de votre lettre et de votre dialogue. On dit que les Allemands sont sort curieux de généalogies; je vous crois descendu de Lucien en droite ligne; vous lui

ressemblez par l'esprit; il se moquait, comme vous, des prêtres de son temps: les choses n'ont guère changé que de nom. Il y a toujours eu des fripons et des fanatiques qui ont voulu s'attirer de la considération en trompant les hommes, et toujours un petit nombre de gens sensés qui s'est moqué de ces charlatans.

Il est vrai que les énergumènes de ce temps-ci sont plus dangereux que ceux du temps de Lucien, votre devancier. Ceux - là ne voulaient que saire bonne chère aux dépens des peuples, ceux-ci veulent s'engraisser et dominer. Ils sont accoutumes à gouverner la canaille, ils sont surieux de voir que tous les gens bien élevés leur échappent. Leur décadence commence à être universelle dans l'Europe. Une certaine étrangère, nommée la Raison, a trouvé par-tout des apôtres depuis une quinzaine d'années. Son slambeau a éclairé beaucoup d'honnêtes gens, et a brûlé les yeux de quelques fanatiques qui crient comme des diables. Ils crieront bien davantage, s'ils voient votre joli dialogue.

Pour moi, Monsieur, je n'élève la voix que pour vous témoigner mon estime et ma reconnaissance, et pour vous dire avec quels sentimens respectueux j'ai l'honneur d'être,

Monsieur, votre, &c.

William Committee

0, 11 , 14

E :

# L E T T R E M X X X I V.

. Is is is is a middle of T

# A. M. D U.P.A. T.Y, ... s.b.ts

AVOCAT GENERAL DU PARLEMENT DE BORDEAUX.

A Ferney , 27 de mars.

MONSIEUR,

Vous me traitez comme un rochelois; vous m'honorez de vos bontés et vous m'enchantez. Je fuis un peu votre compatriote, étant de l'académie de la Rochelle. Mon cœur aurait été bien ému, si je vous avais entendu prononcer ces paroles: Ce n'est pas au milieu d'eux qu'Henri IV aurait dit à Sully: Mon ami, ils me tueront.

Lorsque je lus le discours que vous prononçâtes à l'académie, je dis: Voilà la pièce qui aurait le prix, si l'auteur ne l'avait pas donné. Vous avez signalé à la sois, Monsieur, votre patriotisme, votre générosité et votre éloquence. Un beau siècle se prépare; vous en serez un des plus rares ornemens; vous ferez servir vos grands talens à écraser le fanatisme qui a toujours voulu qu'on le prît pour la religion; vous délivrerez la société des monstres qui l'ont si long-temps opprimée, en se vantant de la conduire. Il viendra un temps où l'on ne dira plus les deux puissances; et ce sera vous, Monsieur, plus qu'à aucun de vos consrères, à qui on en aura

l'obligation. Cette mauvaise et suneste plaisanterie n'a jamais été connue dans l'Eglise grecque; pourquoi faut-il qu'elle subsiste dans le peu qui reste de l'Eglise latine, au mépris de toutes les lois?

1769.

Un évêque russe a été déposé depuis peu par ses consrères, et mis en pénitence dans un monastère, pour avoir prononcé ces mots: Les deux puissances: c'est ce que je tiens de la main de l'impératrice elle - même. Plût à Dieu que la France manquât absolument de lois! on en serait de bonnes. Lorsqu'on bâtit une ville nouvelle, les rues sont au cordeau: tout ce qu'on peut saire dans les villes anciennes, c'est d'aligner petit à petit. On peut dire, parmi nous, en sait de lois: Hodièque manent vestigia ruris.

Henri IV sut affez heureux pour regagner son royaume par sa valeur, par sa clémence et par la messe; mais il ne le sut pas affez pour le résormer. Il est triste que ce héros ait reçu le souet à Rome, comme on le dit, sur les sesses de deux prêtres français. Nous sommes au temps où l'on souette les papes; mais, en les sessant, on leur paye encore des annates. On leur prend Bénévent et Avignon, mais on les laisse nommer, dans nos provinces, des juges en dernier ressort, dans les causes ecclésiassiques. Nous sommes pétris de contradictions.

Travaillez, Monsieur, à nous débarbariser toutà-fait; c'est une œuvre digne de vous et de ceux qui vous ressemblent. Je vais finir ma carrière; je vois, avec consolation, que vous en commencez une bien brillante. Je vous remercie de la médaille dont vous daignez me favoriser; j'espère qu'un jour on en frappera une pour vous.

# Tre E. T. T. R. E. X. X. X. V.

' i de la , i , i la la casa salat registra i la

# A M. PANCKOUCKE.

A Ferney, mars.

En vous remerciant, Monsieur, de votre lettre et de votre beau présent (\*), qui ornerait le cabinet d'un curieux. Vous vous êtes chargé d'un livre qui ne se débitera pas si bien (\*\*). Je vous en ai averti dans un petit prologue de la Guerre de Genève, qui n'est pas encore parvenu jusqu'à vous. Les goûts changent aisément en France. On peut aimer Henri IV sans aimer la Henriade. On peut vendre des ornemens à la grecque, sans débiter Mérope et Oreste, toutes grecques que sont ces tragédies.

Et Gombaud tant loue garde encor la boutique?

Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de modérer un peu l'ancien prix établi à Genève, mais de ne point jetter à la tête une édition qu'alors on jette à ses pieds. Il saut que les chalans demandent, et non pas qu'on leur offre. Les filles qui viennent se

ai von refimil cut.

<sup>(\*)</sup> Les œuvres de M. de Buffon.

<sup>(\*\*)</sup> L'édition in-4° des œuvres de l'auteur, que M. Panckoucke venait d'acquérir de MM. Cramer de Genève.

présenter sont mal payées; celles qui sont dissicles sont fortune; c'est l'a, b, c, de la prosession; imitez les filles; soyez modeste pour être riche. Interim je vous embrasse, et suis de tout mon cœur, Monsieur, votre, &c.

1769.

# LETTRE XXXVI.

#### A M. DE SAINT-LAMBERT,

4 d'avril.

DE la coquetterie! non, pardieu, mon cher confrère ou mon cher successeur, ma franchise suissesse n'a ni rouge ni mouches.

Quand je vous dis que votre ouvrage est le meilleur qu'on ait sait depuis cinquante ans, je vous dis vrai. Quelques personnes vous reprochent un peu trop de flots d'azur, quelques répétitions, quelques longueurs, et souhaiteraient, dans les premiers chants, des épisodes plus frappans.

Je ne peux ici entrer dans aucun détail, parce que votre ouvrage court tout Genève, et qu'on ne le rend point; mais foyez très-certain que c'est le seul de notre siècle qui passera à la posterité, parce que le fond en est utile, parce que tout y est vrai, parce qu'il brille presque par-tout d'une poësse charmante, parce qu'il y a une imagination toujours renaissante dans l'expression. Je déteste le fatras et le petit, et tout ce que je vois ailleurs est petit et fatras.

72

Qui diable vous a donné la Canonisation de 1769. St Cucusin? il saut que ce soit quelque capucin. On pourra bientôt me canoniser aussi, car, depuis un mois, je ne vis que de jaunes d'œuss, comme St Cucusin. J'ai eu douze accès de sièvre; j'ai reçu bravement le viatique, en dépit de l'envie. J'ai déclaré expressément que je mourais dans la religion du roi très-chrétien et de la France ma patrie, as it is establish'd by act of parliament. Cela est sier et honnête. (\*)

(\*) M. de Voltaire étant malade, dans le temps de Pâques, fit avertir le curé de Ferney de lui apporter le viatique. Le curé répondit qu'il ne le pouvait qu'après que M de Voltaire aurait rétracté les mauvais ouvrages qu'il avait faits.

M. de Voltaire impatiente lui écrivit cette lettre :

# Au cure de Ferney vi fir bin if

Tern, Le jour des Rameaux. , (10 110 715

IL n'y a que d'infames ca'omniateurs qui aient pu, Monsieur, vous dire les choies dont vous parlez. Je puis vous assurer qu'il n'y a pas un mot de vrai, et que rien ne doit s'opposer aux usages reçus. Vous êtes instruit, sans doute, des reglemens faits par les parlemens, et je ne doute pas que vous ne vous consormiez aux sois du royaume; vous êtes d'aisseurs bien persuade de mon amitie. Voltaire.

Et le 31 de mars il sit la déclaration suivante, et communia.

Déclaration par-devant notaire, et procès, verbal.

right thio;

The state of the s

Du 31 de mars. 1 21 110 110 1101

Au château de Ferney, le 31 de mars 1769, par-devant le notaire Raffoz, et en presence des tenioins ci-après nommes, est comparu messire François-Morie de Voltaire, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, l'un des quarante de l'academie française, seigneur de Ferney, &c. demeurant en son château, lequel a declaré que le nommé Nonotte, ci-devant soi-disant jésuite, et le nommé Guyon, soi-disant abbé, ayant

Ma maladie m'a empêché d'écrire à M. Grimm, mais je ne l'en aime pas moins, lui et ma philo- 1769. fophe madame d'Epinai.

Je vous ai la plus sensible et la plus tendre obligation de vouloir bien engager M. le prince de Beauvau à daigner solliciter de toutes ses forces en faveur des Sirven. Votre cœur aurait été bien ému, si vous

fait contre lui des libelles aussi insipides que calomnieux, dans lesquels ils accusent ledit messire de Voltaire d'avoir manque de respect à la religion catholique, il doit à la vérité, à fon honneur et à sa pièté, de déclaser que jamais il n'a cesse de respecter et de pratiquer la religion catholique professe dans le royaume, qu'il pardonne à ses calomniateurs, que si jamais il lui était échappé quelque indiferétion préjudiciable à la religion de l'Etat, il en demanderait purdon a DIEU et a l'Etat, et qu'il a vecu et veut mourir dans l'observance de toutes les lois du royaume, et dans la religion catholique étroitement unie à ces lois.

Fait et prononce audit château, lesdits jour, mois et an que dessus, en présence de R. P. sieur Antoine Adam, prêtre, ci-devant soi-disant jesuite, de, &c. &c., témoins requis et soussignés avec ledit M. de Vallaire,

et moi dit notaire.

#### Autre déclaration.

#### Du 1 d'avril.

Au même château de Ferney, à neuf heures du matin, le 1 d'avril 1769, par-devant ledit notaire, et en présence des témoins ci-après nommes, est comparu messire François-Marie Agouet de Voltaire, gentilhomme ordinaire, &c., lequel, immédiatement après avoir reçu, dans fon lit où il est detenu malade, la fainte communion de monsieur le curé de Ferney, a prononcé ces propres paroles :

Ayant mon DIEU dans ma bouche, je declare que je pardonne sincèrement à ceux qui ont écrit au roi des calomnies contre moi, et qui n'ent pas reussi

dans leurs mauvais deffeins.

De laquelle déclaration ledit messire de Voltaire a requis acte que je lui ai octroyé en présence de révérend fieur Pierre Gros, curé de Ferney, d'Antoine Adam, prêtre, ci-devant foi-difant jesuite, de, &c. &c., temoins soussignes avec ledit M. de Voltaire, et moi dit notaire, audit château de Ferney, lesdits heure, jour, mois et an.

aviez vu cette déplorable famille, père, mère, filles, enfans: la mère rendant les derniers soupirs en me venant voir, les filles dans les convulsions du désespoir, le père, en cheveux blancs, baigné de larmes. Et qui a-t-on persécuté ainsi? la plus pure innocence et la probité la plus respectable. La destinée m'a envoyé cette famille; il y a six ans que je travaille pour elle. Ensin, la lumière est parvenue dans les têtes de quelques jeunes conseillers de Toulouse, qui ont juré de faire amende honorable. Cuistres fanatiques de Paris, misérables convulsionnaires, singes changés en tigres, assassins du chevalier de la Barre, apprenez que la philosophie est bonne à quelque chose!

Je vous conjure, mon cher successeur, de presser la bonne volonté de M. le prince de Beauvau. Voici le moment d'agir. Sirven, condamné à mort, est actuellement devant ses juges; ses filles sont auprès de moi; je les ferai partir, si ses juges veulent les interroger. Je me recommande à vos bontés et à

celles de M. le prince de Beauvau.

Je vous embrasse, de tout mon cœur, sans cérémonie; mais c'est avec la plus prosonde estime et la plus sincère amitié.

## LETTRE XXXVII.

withing the colonial of the co

### A M. SAURIN.

A Ferney, 5 d'avril.

70 11 11 11 11

JE vous remercie très-fincèrement, mon cher confrère, de votre Spartacus; il était bon, et il est devenu meilleur. Les oreilles d'âne de Martin Fréron doivent lui alonger d'un demi-pied.

fasse ne vous dirai pas sadement que cette pièce sasse sondre en larmes; mais je vous dirai qu'elle intéresse quiconque pense, et qu'à chaque page le lecteur est obligé de dire: Voilà un esprit supérieur. J'aime mieux cent vers de cette pièce que tout ce qu'on a fait depuis Jean Racine. Tout ce que j'ai vu depuis soixante ans est boursoussé, ou plat, ou romanesque. Je ne vois point, dans votre pièce, ce charlatanisme de théâtre qui en impose aux sots, et qui fait crier miracle au parterre velche; neque, te ut miretur turba, labores.

Le rôle de Spartacus me paraît, en général, supérieur au Sertorius de Corneille.

Vous m'avez piqué: j'ai relu l'Esprit des lois; je suis toujours de l'avis de madame du Deffant.

J'aime mieux l'instruction donnée par l'impératrice de Russie, pour la rédaction de son code; cela est net, précis; il n'y a point de contradictions ni de fausses citations. Si Montesquieu n'avait pas aiguisé son livre d'épigrammes contre le pouvoir despotique, 1769

les prêtres et les financiers, il était perdu; mais les épigrammes ne conviennent guère à un objet aussi férieux. Toutesois je loue beaucoup son livre, parce qu'il faut louer la liberté de penser. Cette liberté est un service rendu au genre-humain.

l'ai été sur le point de mourir, il y a quelques jours. l'ai rempli, à mon dixième accès de fièvre, tous les devoirs d'un officier de la chambre du roi trèschrétien, et d'un citoyen qui doit mourir dans la religion de sa patrie. J'ai pris acte formel de ces deux points par-devant notaire, et j'enverrai l'acte à notre cher secrétaire, pour le déposer dans les archives de l'académie afin que la prêtraille ne s'avise pas, après ma mort, de manquer de respect au corps dont j'ai l'honneur d'être. Je vous prie d'en raisonner avec M. d'Alembert. Vous savez que, pour avoir une place en Angleterre; quelle qu'elle puisse être . fût-ce celle de roi, il faut être de la religion du pays, telle qu'elle eft établie par acte du parlement. Que tout le monde pense ainsi, et tout ira bien; et; à fin de compte pilm'y aura plus de fots que parmi la canaille qui ne doit jamais être to a store tracks. Allins. comptée.

Je vous embrasse très-philosophiquement et trèstendrement. V. Alexand about the transcept

Verice of a graph of a rein IR first als he media to the second of the s

### LETTRE XXXVIII.

# A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

9 d'avril

Mon cher ange, je n'ai point entendu parler des remarques de l'aréopage; je les attendrai très-patiemment. L'état où je suis ne me permettrait guère actuellement de m'occuper d'un travail qui demande qu'on ait tout son esprit à soi.

l'ai toujours un peu de fièvre depuis six semaines, et j'en ai essuyé dix accès assez violens. On en rira tant qu'on voudra; mais j'ai été obligé de faire, au dixième accès, ce qu'on fait dans un diocèfe ultramontain. Quand cette cérémonie passera de mode, je ne serai pas assurément un des derniers à me déclarer contre elle; mais je ne vois pas qu'il faille se faire regarder comme un monstre par les barbares au milieu desquels je suis, pour un mince déjeûné: c'est d'ailleurs un devoir de citoyen; le mépris marqué de ce devoir aurait entraîné des suites défagréables pour ma famille. Vous favez ce qui est arrivé à Boindin, pour n'avoir pas voulu saire comme les autres. Il faut être poli, et ne point refuser un dîner où l'on est prié, parce que la chère est mauvaise.

On m'assure que Stopani est pape. Il me doit assurément sa protection; car il y a deux mois que nous jouâmes, aux trois dés, la place vacante du saint-siège. Je tirai pour Stopani, et j'amenai rasse.

Vous avez eu la bonté de m'envoyer une lettre de M. Bachelier. Comme je ne sais point sa demeure, voulez-vous bien me permettre de vous adresser ma réponse.

Je me flatte que madame d'Argental est en bonne fanté. Conservez la vôtre, mon cher ange; jouissez d'une vie agréable: quand je finirai la mienne, ce sera en vous aimant.

## LETTRE XXXIX.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 15 d'avril.

Après douze accès de fièvre dont je me suis tiré tout seul, je remplis, en revenant pour quelque temps à la vie, un des devoirs les plus chers à mon cœur, en vous renouvelant, Monseigneur, un attachement qui ne peut finir qu'avec moi.

Je dois d'abord vous dire, comme au chef de l'académie, que j'ai fait à l'égard de la religion tout ce que la bienféance exige d'un homme qui est d'un corps à qui le mépris de ces bienféances pourrait attirer une partie des reproches que l'on eût faits à ma mémoire. J'ai déclaré même que je voulais mourir dans la religion professée par le roi, et reçue dans l'Etat. Je crois avoir prévenu par-là toutes les interprétations malignes qu'on pourrait faire de cette action de citoyen, et je me slatte que vous m'approuvez. Je suis d'ailleurs dans un diocèse

ultramontain, gouverné par un évêque fanatique qui est un très-méchant homme, et dont il fallait désarmer la superstition et la malice.

1769.

Si on vous parlait de cette aventure, par hasard, j'espère que vous me rendrez la justice que j'attends de la bonté de votre cœur. Si vous savez railler ceux qui vous sont attachés, vous savez encore plus leur rendre de bons offices, et je compte plus sur votre protection que sur vos plaisanteries, dans une occasion qui, après tout, ne laisse pas d'avoir quelque chose de sérieux.

Une chose non moins sérieuse pour moi, est la dernière lettre dont vous m'avez honoré. Vous m'y dissez que vous aviez daigné commencer un petit écrit dans lequel vous aviez la bonté de m'avertir des méprises où je pouvais être tombé sur quelques anecdotes du siècle de Louis XIV. Si vous aviez persisté dans cette bonne volonté, j'en aurais profité pour les nouvelles éditions qui se sont à Genève, à Leipsick et dans Avignon.

Il y a, à la vérité, dans cette histoire, quelques anecdotes bien étonnantes. Celle de l'homme au masque de ser, dont vous connaissez toute la vérité; celle du traité secret de Louis XIV avec Léopold, ou plutôt avec le prince Lobkovitz, pour ravir la Flandre à son beau-srère, encore ensant, traité singulier qui existe dans le dépôt des affaires étrangères, et dont j'ai eu la copie. La révélation de la consession de Philippe V, saite au duc d'Orléans régent, par le jésuite d'Aubenton, sriponnerie plus ordinaire qu'on ne croit, et dont M. le comte de Fuentes et M. le duc de Villa Hermosa ont la preuve

en main; la conduite et la condamnation de ce pauvre fou de Lalli, d'après deux journaux trèsexacts: enfin, je n'ai écrit que les choses dont j'ai eu la preuve, ou dont j'ai été témoin moi-même. Je ne crois pas que jamais aucun historien ait fait l'histoire de son temps avec plus de vérité, et en même temps avec plus de circonspection; mais, de toutes les vérités que j'ai dites, les plus intéressantes pour moi sont celles qui célèbrent votre gloire. Si je me suis trompé dans quelques occasions, j'ai droit de m'adresser à vous pour être remis sur la voie. Vous savez que Polybe sut instruit plus d'une sois par Scipion.

Il y aura incessamment une nouvelle édition du Siècle de Louis XIV, in-4°. M. le comte de Saint-Florentin m'a mandé qu'il n'y aurait aucun inconvénient à la présenter au roi, mais je ne serai rien sans votre approbation. Vous savez que je suis sans aucun empressement sur ces bagatelles. Je sais, il y a long-temps, avec quelle indissérence elles sont reçues, et qu'on ne doit guère attendre de complimens que de la posterité; mais daignez songer que j'ai travaillé pour elle et pour vous. Je touche à cette posterité, et vos bontés me rendent le temps présent supportable.

Agréez, Monseigneur, mon très-tendre respect. V.

#### LETTRE X L.

1769.

#### A M. DE LA HARPE.

17 d'avril.

Nostra spes altera scenæ,

Je suis très-sâché que vous enterriez votre génie dans une traduction de Suétone, auteur, à mon gré, assez aride, et anecdotier très-suspect. J'espère que vous ne direz pas, dans vos remarques, que vous renoncez à faire des vers, ainsi que l'a dit notre ami la Bletterie. Il est plaisant que la Bletterie s'imagine avoir fait des vers.

Voici un petit paquet pour votre Mercure. S'il me tombe quelque rogaton sous la main, je vous en ferai part; mais j'aimerais bien mieux que le Mercure eût à parler d'une nouvelle tragédie de votre façon: nous avons besoin de beaux vers, beaucoup plus que de Suétone.

J'ai eu douze accès de fièvre. J'ai été sur le point de mourir; et je disais : Le théâtre français est mort de son côté, si M. de la Harpe n'y met la main. Il a fallu passer par les cérémonies ordinaires. Vous savez que je ne les crains pas, quoique je ne les aime point du tout; mais il faut remplir ses devoirs de citoyen : ceux de l'amitié me sont bien plus chers. V.

Corresp. générale.

Tome X. \* F

### 1769. LETTREXLI.

#### AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

A Ferney, 24 d'ayril.

En bien, Madame, je suis plus honnête que vous; vous ne voulez pas me dire avec qui vous soupez, et moi je vous avoue avec qui je déjeûne. Vous voilà bien ébaubis, messicurs les Parisiens! la bonne compagnie chez vous ne déjeûne pas, parce qu'elle a trop soupé; mais moi je suis dans un pays où les médecins sont italiens, et où ils veulent absolument qu'on mange un crouton à certains jours. Il saut même que les apothicaires donnent des certificats en saveur des estomacs qu'on soupçonne d'être malades. Le médecin du canton que j'habite est un ignorant de très-mauvaise humeur, qui s'est imaginé que je sessais très-peu de cas de ses ordonnances.

Vous ignorez peut-être, Madame, qu'il écrivit contre moi au roi, l'année passée, et qu'il m'accusa de vouloir mourir comme Molière, en me moquant de la médecine; cela même amusa fort le conseil. Vous ne savez pas, sans doute, qu'un soi-disant ci-devant jésuite franc-comtois, nommé Nonotte, qui est encore plus mauvais médecin, me déséra, il y a quelques mois, à Rezzonico, premier médecin de Rome, tandis que l'autre me poursuivait auprès du roi, et que Rezzonico envoya à l'ex-jésuite, nommé

Nonotte, résidant à Besançon, un bref dans lequel je suis déclaré, atteint et convaince de plus d'une 1769. maladie incurable. Il est vrai que ce bref n'est pas tout-à-fait aussi violent que celui dont on a assublé le duc de Parme; mais enfin j'y suis menacé de mort fubite.

Vous savez que je n'ai pas deux cents mille hommes à mon service, et que je suis quelquesois un peu goguenard. J'ai donc pris le parti de rire de la médecine avec le plus profond respect, et de déjeûner comme les autres avec des atteslations d'apothicaires.

Sérieusement parlant, il y a eu, à cette occasion, des friponneries de la faculté, si singulières que je ne peux vous les mander, pour ne pas perdre de pauvres diables qui, fans m'en rien dire, se sont faintement parjurés pour me rendre service. (\*) Je suis un vieux malade dans une position très-delicate, et il n'y a point de lavement et de pilules que je ne prenne tous les mois, pour que la faculté me laisse vivre et mourir en paix.

N'avez-vous jamais entendu parler d'un nommé le Bret, trésorier de la marine, que j'ai fort connu, et qui, en voyageant, se fesait donner l'extrêmeonction dans tous les cabarets; j'en ferai autant quand on voudra.

Oui, j'ai déclaré que je déjeûnais à la manière de mon pays: mais si vous étiez turc, m'a-t-on dit, vous déjeûneriez donc à la façon des Turcs? oui, Mefficurs.

<sup>(\*)</sup> Ils avaient fabriqué chez le curé de Ferney, et certifié une profession de soi de M. de Voltaire.

De quoi s'avise mon gendre d'envoyer ces quatre Homélies; elles ne sont saites que pour un certain ordre de gens. Il saut, comme disent les Italiens,

donner cibo per tutti.

Vous saurez, Madame, qu'il y a une trentaine de cuisiniers répandus dans l'Europe, qui, depuis quelques années, sont des petits pâtés dont tout le monde veut manger. On commence à les trouver sort bons, même en Espagne. Le comte d'Aranda en mange beaucoup avec ses amis. On en fait en Allemagne, en Italie même; et certainement, avant qu'il soit pen, il y aura une nouvelle cuisine.

Je suis bien sâché de n'avoir pas la Princesse printannière dans ma bibliothèque; mais j'ai l'Oiseau bleu et Robert le diable. Je parie que vous n'avez jamais lu Clélie ni l'Astrée; on ne les trouve plus à Paris. Clélie est un ouvrage plus curieux qu'on ne pense; on y trouve les portraits de tous les gens qui fesaient du bruit dans le monde du temps de mademoiselle Scudéry; tout port-royal y est; le château de Villars, qui appartient aujourd'hui à M. le duc de Prassin, y est décrit avec la plus grande exactitude.

Mais, à propos de romans, pourquoi, Madame, n'avez-vous pas appris l'italien? Que vous êtes à plaindre de ne pouvoir pas lire, dans sa langue, l'Ariosle, si détestablement traduit en français! Votre imagination était digne de cette lecture; c'est la plus grande louange que je puisse vous donner, et la plus juste. Soyez très-sûre qu'il écrit beaucoup mieux que la Fontaine, et qu'il est cent sois plus peintre qu'Homère, plus varié, plus gai, plus comique,

plus intéressant, plus savant dans la connaissance du cœur humain que tous les romanciers ensemble, à commencer par l'histoire de Joseph et de la Putiphar, et à sinir par Pamèla. Je suis tenté, toutes les années, d'aller à Ferrare, où il a un beau mausolée; mais, puisque je ne vais point vous voir, Madame, je n'irai pas à Ferrare.

Vous me faites un grand plaisir de me dire que votre ami se porte mieux. Mettez-moi aux pieds de votre grand'maman; mais si elle n'a pas le bonheur d'être solle de l'Ariosle, je suis au désespoir de sa sagesse. Portez-vous bien, Madaine; amusez-vous comme vous pourrez. J'ai encore la sièvre toutes les nuits, et je m'en moque.

Amusez-vous, encore une sois, sût-ce avec les Quatre fils Aimon; tout est bon, pourvu qu'on attrape le bout de la journée, qu'on soupe et qu'on dorme; le reste est vanité des vanités, comme dit l'autre; mais l'amitié est chose véritable.

#### LETTRE XLII.

#### A M. G A I L L A R D.

A Ferney, 28 d'avril.

Je vous assure, Monsieur, qu'un vaisseau arrive plus vîte de Moka à Marseille, que votre Siècle de François I n'est arrivé de Paris à Ferney. Mon gendre Dupuits l'avait laissé à Paris; je ne l'ai eu que depuis huit jours. Grand merci de m'avoir fait passer une semaine si agréable. Vous m'avez instruit, et vous

m'avez amusé: ce sont deux grands services que 1769. vous m'avez rendus.

le n'aime guère François I, mais j'aime fort votre style, vos recherches, et surtout votre esprit de tolérance. Vous avez beau dire et beau faire, Charles-quint n'a jamais brûlé de luthériens à petit feu; on ne les a pas guindes au haut d'une perche, en sa présence, pour les descendre, à plusieurs reprises, dans le bûcher, et pour leur faire favourer, pendant cinq ou six heures, les délices du martyre. Charles-quint n'a jamais dit que, si son fils ne croyait pas la transsubstantiation, il ne manquerait pas de le faire brûler, pour l'édification de son peuple. Je ne vois guère, dans François I, que des actions ou injustes, ou honteuses, ou folles. Rien n'est plus injuste que le procès intenté au connétable qui s'en vengea si bien, et que le supplice de Samblançai qui ne sut vengé par personne. L'atrocité et la bêtise d'accuser un pauvre chimiste italien d'avoir empoisonné le dauphin fon maître, à l'instigation de Charles-quint, doit couvrir François I d'une honte éternelle. Il ne sera jamais honorable d'avoir envoyéses deux enfans en Espagne, pour avoir le loisir de violer sa parole en France.

Quelques pensions données et mal payées à des pédans du collége royal, ne compensent point tant d'actions odieuses; toutes ses guerres en Italie sont conduites avec démence. Point d'argent, point de plan de campagne; son royaume est toujours exposé à la destruction; et, pour comble de honte, il se croit obligé de s'allier avec les Turcs, dans le temps que Charles-quint délivre dix-huit mille captiss chrétiens des mains de ces mêmes Turcs. En un mot,

vous me paraissez meilleur historien que l'amant de la Pisseleu ne me paraît un grand roi. Ce n'est pas que je sois enthousiasmé de son prédécesseur Louis XII, encore moins de Charles VIII. J'ai la consolation d'abhorrer Louis XI, de ne faire nul cas de Charles VII. Il est triste que la nation n'ait pas mis Charles VI aux petites maisons. Charles V du moins était assez adroit, mais il y a un intervalle immense entre lui et un grand-homme. Enfin, depuis St Louis jusqu'à Henri IV, je ne vois rien; aussi les recueils de l'histoire de France ennuient-ils toutes les nations, ainsi que moi. David Hume a un très-grand avantage sur l'abbé Velly et consorts; c'est qu'il a écrit l'histoire des Anglais, et qu'en France on n'a jamais écrit l'histoire des Français. Il n'y a point de gros laboureur en Angleterre qui n'ait la grande charte chez lui, et qui ne connaisse très-bien la constitution de l'Etat. Pour notre histoire, elle est composée de tracafferies de cour, de grandes batailles perdues, de petits combats gagnés, et de lettres de cachet. Sans cinq ou fix affassinats célèbres, et surtout sans la Saint-Barthelemi, il n'y aurait rien de si insipide. Remarquez encore, s'il vous plaît, que nous sommes venus les derniers en tout; que nous n'avons jamais rien inventé; et qu'enfin, à dire la vérité, nous n'existons aux yeux de l'Europe que dans le siècle de Louis XIV. l'en suis fâche; mais la chose est ainsi. Convenez-en de bonne foi, comme je conviens que vous faites honneur au siècle de Louis XV, et que vous êtes favant, exact, fage et éloquent. Croyez que mon estime pour vous est égale à mon mépris pour la plupart des choses; c'était à vous à faire le Siècle

de Louis XIV. Une édition nouvelle de ce Siècle 1769. unique paraîtra bientôt. J'ai eu soin de corriger les bévues de l'imprimeur et les miennes; mais, comme je ne revois-point les épreuves, il y aura toujours quelques fautes. Je me donne actuellement du bon temps, attendu que j'ai été à la mort, il y a quinze jours. Comptez que je vous estimerai, que je vous aimerai jusqu'à ce que j'aille embrasser Quinault et le Tasse, à la barbe de Nicolas Boileau.

### LETTRE XLIII.

# A M. THIRIOT.

Le 28 d'avril.

'AI peur que mon ancien ami ne connaisse pas le tripot auguel il a affaire. Je ne crois pas qu'il y ait aucun de ces animaux-là à qui DIEU ait daigné donner le goût et le sens commun; ils aiment d'ailleurs passionnément leur intérêt, et ne l'entendent point du tout. Il n'y en a point qui n'ait la rage de vouloir mettre du sien dans les choses qu'on lui confie. Ils ne jugent jamais de l'ensemble que par la partie qui les regarde, et dans laquelle ils croient pouvoir réuffir.

De plus, le détestable goût d'un petit siècle qui a succédé à un grand siècle, égare encore leur pauvre jugement. Le vieux vin de Falerne et de Cécube ne se boit plus; il faut la lie du vin plat de la Chaussee.

A propos de plat, rien ne serait en effet plus plat et plus groffier que de dire en face à un homme: En dusses-tu erever; mais le dire à un mort, me paraît fort plaifant.

Au reste, vous avez très-bien sait de jeter la vue sur Préville. Tâchez de tirer parti de la facétie du jeune magistrat. Je crois que l'aréopage histrionique n'est pas riche en comédies. Tous les jeunes gens qui ont la rage des vers sont des tragédies dès qu'ils sortent du collége.

L'épitre de M. de Ruhlières est pleine d'esprit, de vérité, de gaieté et de vers charmans; elle mérite d'être parsaite. Je lui écris ce que j'en pense. (\*)

Bonsoir; je suis bien malade, mais j'ai encore de la force. Il est désendu aux malades de trop causer, ainsi je vous embrasse sans bavarder davantage. Je vous envoie un de mes Testamens pour vous amuser.

#### LETTRE XLIV.

## A M. L'ABBÉ FOUCHER,

DE L'ACADEMIE ROYALE DES BELLES-LETTRES,

( Ecrite sous le nom de l'abbé Bigex. )

A Ferney, 30 d'avril.

MONSIEUR,

Le suis un homme de lettres, et je n'ai jamais rien publié; ainsi je suis aussi obscur que beaucoup de mes confrères qui ont écrit. Je suis à la campagne depuis quelques années, auprès d'un bon vieillard qui, en son temps, ne laissa pas d'écrire beaucoup,

1769.

<sup>(\*)</sup> Voyez le volume des Lettres en vers et en prose.

et qui cependant est fort connu. J'ai cu l'honneur de vivre samilièrement avec le neveu de seu l'abbé Bazin qui répondit si poliment et si plaisamment à M. Larcher, ce superbe ennemi de l'abbé Bazin. Permettez que j'aye aussi l'honneur de vous répondre. Je n'entends rien à la raillerie; mais j'espère que vous serez content de ma politesse.

On m'a mandé, Monsieur, que vous aviez bien maltraité le bon vieillard auprès de qui je cultive les lettres; on dit que c'est dans le vingt-septième volume des Mémoires de l'académie des belles-lettres, page 331. Je n'ai point ce livre; c'est à vous à voir, Monsieur, si les paroles qu'on m'a rapportées sont les vôtres; les voici : "M. de Voltaire, par "une méprise assez singulière, transforme en homme "le titre du livre intitulé le Sadder. Zoroastre, dit-il, "dans les écrits conservés par Sadder, seint que "DIEU lui sit voir l'enser et les peines réservées "aux méchans, &c. Je parierais bien que M. de "Voltaire n'a pas lu le Sadder, &c.

Permettez, Monsieur, que je désende, devant vous et devant l'académie des belles-lettres, la cause d'un homme hors de combat, qui ne peut se désendre luimême. J'ai consulté le livre que vous citez, et que vous censurez. Le titre n'est pas Histoire universelle, comme vous le dites, mais Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations. L'endroit que vous citez, et sur lequel vous offrez de parier, est à la page 63 de la nouvelle édition de 1761, tome I. Voici les propres paroles: , C'est dans ces dogmes qu'on , trouve, ainsi que dans l'Inde, l'immortalité de , l'ame, et une autre vie heureuse ou malheureuse.

", C'est là qu'on voit expressément un enfer. Zoroastre,

, dans les écrits que le Sadder a rédigés, dit que 1769.

» DIEU lui fit voir cet enfer, et les peines réservées

, aux méchans. &c.,

Vous voyez bien, Monsieur, que l'auteur n'a point dit, Zoroastre, dans les écrits conservés par Sadder. Vous concevez bien que le Sadder ne peut pas être un homme, mais un écrit. C'est ainsi qu'on dit, les choses annoncées par l'Ancien testament, et prouvées par le Nouveau; la destruction de Troye négligée par Homère, et connue par l'Enéide; l'Iliade d'Homère abrégée par la traduction de la Mothe; les Fables d'Esope embellies par les Fables de la Fontaine.

Vous voulez parier, Monsieur, que ce pauvre bon homme, que vous traitez un peu durement, n'a jamais lu le Sadder. Je lui ai montré aujourd'hui la petite correction que vous lui faites, et votre offre de lui gagner son argent. » Hélas! m'a-t-il dit, ,, qu'il se garde bien de parier, il perdrait à coup sûr. " Je me fouviens d'avoir lu autrefois dans le Sadder, " porte 32 : Si quelque homme docte veut lire le livre , de Vesta, il faut qu'il en apprenne les propres paroles,

, afin qu'il puisse citer juste. C'est un excellent » conseil que le Sadder donne aux critiques.

3. Le même Sadder, porte 46, dit, (autant qu'il " m'en fouvient): Il ne faut pas reprendre injustement

» et tromper les lecteurs ; c'est le péché d'Hamimâl :

" quand vous avez été coupable de ce péché, il faut

" faire excuse à votre adversaire; car, si votre adversaire

" n'est pas content de vous, sachez que vous ne pourrez

) jamais paffer, après votre mort, sur le pont aigu.

>> Allez donc trouver votre adversaire que vous avez

" contristé mal à propos; dites-lui : 7 ai tort, je m'en " repens; sans quoi il n'y a point de salut pour vous. 33 Il faut encore, m'a dit ce bon vieillard, que 3. M. l'abbé Foucher ait la bonté de lire les portes 57 et 58; il y verra que DIEU ordonne qu'on dise vo toujours la vérité. Je ne doute pas que M. l'abbé , Foucher n'aime beaucoup la vérité. Il a bien dû , concevoir qu'il est impossible que le Sadder , signifie un homme, et non pas un livre. Les 33 Italiens sont le seul peuple de la terre chez qui on accorde l'article le aux auteurs. Le Dante. , le Pulci, le Boyardo, l'Arioste, le Tosse; mais ,, on n'a jamais dit chez les Latins, le Virgile, ni , chez les Grecs, l'Homère; ni chez les Afiatiques, " l'Esope; ni chez les Indiens, le Brama; ni chez , les Persans, le Zoroastre; ni chez les Chinois, le , Confutzé. Il était donc impossible que le Sadder », signifiât un homme et non pas un livre. Il est » donc nécessaire et décent que cette petite bévue ,, de M. l'abbé Foucher foit corrigée, et qu'il ne ,, tombe plus dans le péché d'Hamimâl. Quant au pari qu'il veut faire, il est vrai que , Roquebrune, dans le Roman comique, offre toujours , de parier cent pistoles; il est vrai que Montagne " dit : Il faut parier, afin que votre valet puisse vous ", dire au bout de l'année : Monsieur, vous avez perdu " cent écus en vingt fois pour avoir été ignorant et " opiniâtre. Je ne crois point M. l'abbé Foucher , ignorant, au contraire, on m'a dit qu'il était " très-favant. Je ne crois point non plus qu'il foit

» opiniâtre, et je ne veux lui gagner ni cent pistoles

" ni cent écus.

Voilà, Monsieur, mot pour mot, tout ce que m'a dit l'homme plus que septuagénaire, et sort près d'être octogénaire, que vous avez voulu contrister au mépris des lois du Sadder. Il n'est nullement sâché de votre méprise; il vous estime beaucoup : j'en use de même, et c'est avec ces sentimens que j'ai l'honneur d'être, &c. Biges.

1769.

## LETTRE X L V.

#### A M. LE KAIN.

30 d'avril.

On avait prévenu, il y a quinze jours, mon cher ami, le réfultat que vous m'avez envoyé. Le jeune homme dont il est question donne de grandes espérances; car, ayant fait cet ouvrage avec une rapidité qui m'étonne, et n'ayant pas mis plus de douze jours à le composer, il s'est fait la loi de l'oublier pendant quatre ou cinq mois, et de le retoucher ensuite de sang froid avec autant de soin qu'il y avait mis d'abord de vivacité. Des raisons essentielles l'obligent à garder l'incognito. Je pense que plus il sera inconnu, plus il pourra vous être utile; que la pièce d'ailleurs me paraît sage, d'une morale trèspure, et remplie de maximes qui doivent plaire à tous les honnêtes gens.

On peut saire des applications malignes, mais il me semble qu'elles seraient bien sorcées. Le Tartusse et Mahomet sont certainement susceptibles d'allusions plus dangereuses; cependant on les représente souvent fans que personne en murmure.

L'intérêt que je prends au jeune auteur, et mon amour pour la tolérance, qui est en esset le sujet de la pièce, me sont désirer passionnément que cette tragédie paraisse, embellie par vos rares talens.

Si on s'obstinait à reconnaître l'inquisition dans le tribunal des prêtres païens, je n'y vois ni aucun mal, ni aucun danger. L'inquisition a toujours été abhorrée en France. On vient de couper les grisses de ce monstre en Espagne et en Portugal. Le duc de Parme a donné à tous les souverains l'exemple de la détruire. Si les mauvais prêtres sont peints dans la pièce avec les traits qui leur conviennent, l'éloge des bons prêtres se trouve en plusieurs endroits.

Enfin, le jugement de l'empereur, qui termine l'ouvrage, paraît dicté pour le bonheur du genrehumain.

J'ai prié M. d'Argental, de la part de l'auteur, de me renvoyer votre manuscrit, sur lequel on porterait incontinent soixante ou quatre-vingts vers nouveaux qui me semblent fortisser cet ouvrage, augmenter l'intérêt, et rendre encore plus pure la saine morale qu'il renserme. Je renverrais le manuscrit sur le champ; il n'y aurait pas un moment de perdu.

Je crois que, dans les circonstances présentes, il conviendrait que la pièce sut jouée sans délai, sût-ce dans le cœur de l'été. L'auteur ne demande point un grand nombre de représentations; il ne veut point de rétribution; il ne souhaite que le suffrage des connaisseurs et des gens de bien. Quand la pièce

aura passé une sois à la police, elle restera à vos camarades, et la singularité du sujet pourra attirer toujours un grand concours.

1769.

J'ai mandé, autant qu'il m'en souvient, à monsieur et à madame d'Argental, tout ce que je vous écris. Je m'en rapporte entièrement à eux. Ils honorent l'ouvrage de leur approbation; ils peuvent le savoriser, non-seulement par eux-mêmes, mais par leurs amis. On attend tout de leur bonté, de leur zèle et de leur prudence.

Je vous embrasse de tout mon cœur, mon cher grand acteur, et je vous prie de seconder, de tout votre pouvoir, les bons offices de mes respectables amis. V.

#### LETTRE XLVI.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

Mai.

Voici, mon divin ange, ma réponse à le Kain et aux idées du tripot, dont quelques-unes sont bonnes et d'autres très-mauvaises. La vie est courte. J'attends, avec impatience, le manuscrit que je vous ai demandé.

Béni soit cependant le duc de Parme, béni soit le comte d'Aranda; béni soit le comte de Carvalho qui a fait incarcérer l'évêque de Coimbre, lequel évêque avait sourré mon nom, assez mal à propos, dans un mandement séditieux, s'en prenant à moi de ce que les yeux de l'Europe commençaient à

s'ouvrir. Son mandement a été brûlé par monsieur le bourreau de Lisbonne; mais à Paris la grand'-chambre a fait brûler le poëme de la Loi naturelle, l'ouvrage le plus patriotique et le plus véritablement pieux qu'ait notre poësse française. Cette bêtise barbare est digne de ceux qui ont voulu proscrire l'inoculation. Les Velches seront long-temps velches. Le sond de la nation est sou et absurde; et, sans une vingtaine de grands-hommes, je la regarderais comme la dernière des nations.

Je tremble beaucoup pour le mari d'une trèsaimable femme que madame du Deffant appelle sa grand'maman, et que madame Denis alla voir en revenant à Paris. J'ai peur qu'il n'y ait des changemens qui vous seraient désagréables, et dont je serais extrêmement affligé. Cependant il saut s'attendre à tout, et être bien sûr de tout regarder avec des yeux philosophiques.

J'espère que mes anges seront toujours aussi

heureux qu'ils méritent de l'être.

M. du Tillot n'est-il pas toujours premier ministre de Parme? mais n'a-t-il pas un autre nom et un autre titre?

#### LETTRE XLVII.

1769.

#### AUMEME.

3 de mai.

It y a peut-être, mon cher ange, je ne sais quoi de sat à vous envoyer sa médaille; mais il saut que du moins je vous présente mes hommages en essigle, puisque je ne peux les apporter en personne.

L'ami Marin m'a appris qu'il y a un conseiller du châtelet qui n'est pas confeiller du Parnasse; cela ne m'étonne ni ne m'épouvante. Renvoyez-moi toujours les Guèbres; on y inférera environ quatrevingts vers nouveaux que l'auteur m'a envoyés; on y mettra un petit mot de préface, dans laquelle on dira que l'auteur avait fait d'abord de cette pièce une tragédie chrétienne; que, fur les représentations de ses amis, il avait cru le christianisme trop respectable pour le mettre encore sur le théâtre, après tant de tragédies faintes que nous avons; qu'il a substitué les Guèbres aux chrétiens, avec d'autant plus de vraisemblance que les Guèbres ou Parsis étaient alors persécutés. On pourrait alors faire entendre raison à ce maudit conseiller; on pourrait s'adresser, par madame d'Egmont, à M. de Richelieu, si vous approuvez cette tournure. Au pis aller, on ferait imprimer l'ouvrage bien corrigé et un peu embelli, avec une préface honnête pour l'édification du prochain.

On ne fera rien fans l'ordre de mes anges Corresp. générale. Tome X. \* G

### LETTRE XLVIII.

#### A M. LE PRINCE DE LIGNE.

5 de mai.

Vous daignez quelquesois, monsseur le Prince, ranimer, par vos bontés, un vieillard malade. Quoique je sois mort au monde, votre souvenir

ne m'en est pas moins précieux.

Vous jouissez à présent des plaisirs de Paris, et vous les faites; mais je suis persuadé qu'au milieu de ces plaisirs, vous goûtez la noble satisfaction de voir le règne de la raison qui s'avance par-tout à grands pas. Ferdinand II n'aurait jamais osé proscrire la bulle In cana domini. Il y aura ensin des philosophes à Vienne, et même à Bruxelles. Les hommes apprendront à penser, et vous ne contribuerez pas peu à cette bonne œuvre.

On substitue déjà, presque par-tout, la religion au fanatisme. Les bûchers de l'inquisition sont éteints en Espagne et en Portugal. Les prêtres apprennent ensin qu'ils doivent prier DIEU pour les laïques, et non les tyranniser. On n'aurait jamais osé imaginer cette révolution, il y a cinquante ans; elle console ma vieillesse que vous égayez par votre

très-aimable lettre.

Agréez, monsieur le Prince, avec votre bonté ordinaire, le respect et l'attachement du solitaire V.

### LETTRE XLIX.

1769.

## A M. L'ABBÉ AUDRA,

Baron de Saint-Just, chanoine de Toulouse, professeur royal d'histoire en la même ville.

#### Le 5 de mai.

Vous voilà donc, Monsieur, professeur en incertitudes: vous ne le serez jamais en mensonges. Si j'étais plus jeune, si j'avais de la santé, je travaillerais de bon cœur à ce que vous me proposez; mais je vois que je serai obligé de m'en tenir à la Philosophie de l'histoire. Si vous n'avez point ce petit livre, j'aurai l'honneur de vous l'envoyer par la voie que vous m'indiquerez.

Sirven sera sans doute allé consulter secrétement ses parens et ses amis vers Mazamet. Je me repose; de la justice qu'on lui doit, sur vos bontés et sur celles des magistrats à qui vous avez inspiré tant de bienveillance pour lui. Sa cause d'ailleurs est si bonne et si claire, qu'il faudrait être également aveugle et méchant pour le condamner.

Je voudrais être caché dans un coin à Toulouse, le jour que son innocence sera reconnue. S'il faut faire partir ses filles, je les enverrai à Toulouse au premier ordre que vous me donnerez. Je ne trouverai rien dans l'histoire moderne qui me plaise davantage que la justification des Calas et des Sirven.

Adieu, Monsieur; on ne peut vous estimer et vous aimer plus que vous l'êtes du solitaire V.

100

1769.

## LETTRE L.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

8 de mai.

On renvoie aux divins anges, les Deux frères, avec les quatre-vingts vers nouveaux qu'on avait promis. On y ajoute la préface honnête qui doit faire paffer l'ouvrage, si on a encore le sens commun à Paris. Il me paraît juste que Marin et le Kain partagent le profit de l'édition.

Mes chers anges sont tout ébouriffés d'un déjeûné par-devant notaire; mais s'ils favaient que tout cela s'est fait par le conseil d'un avocat qui connaît la province; s'ils savaient à quel fanatique fripon j'ai affaire, et dans quel extrême embarras je me suis trouvé, ils avoueraient que j'ai très-bien fait. On ne peut donner une plus grande marque de mépris pour ces facéties que de les jouer soi-même. Ceux qui s'en abstiennent paraissent les craindre; c'est le cas de qui vous favez: on dit que laquelle vous favez affiche aussi la dévotion : mais vraiment c'est très-bien fait; car je suis très-dévot aussi, et si dévot que j'ai reçu des lettres datées du conclave:

Je ne manquerai pas, mon cher ange, de prendre le parti que vous me proposez, si on me rembourse. l'aime à être à l'ombre de vos ailes dans le temporel comme dans le spirituel.

N'avez-vous pas perdu un peu à Cadix avec les Gilli? J'en ai été pour quarante mille écus. J'ai

perdu, en ma vie, cinq ou six sois plus que je n'ai - eu de patrimoine; aussi ma vie est-elle un peu singulière. DIEU a tout sait pour le mieux.

1769.

Portez-vous bien tous deux, mes anges, c'est-là le point capital. V.

# LETTRE LI.

## A M. LE CARDINAL DE BERNIS.

Du 8 de mai.

Puisque vous êtes encore, Monseigneur, dans votre caisse de planches, en attendant le Saint-Esprit, il est bien juste de tâcher d'amuser votre éminence.

Vous avez lu, sans doute, actuellement les Quatre saisons de M. de Saint-Lambert. Cet ouvrage est d'autant plus précieux qu'on le compare à un poëme qui a le même titre, et qui est rempli d'images riantes, tracées du pinceau le plus léger et le plus facile. Je les ai lus tous deux avec un plaisir égal. Ce font deux jolis pendans pour le cabinet d'un agriculteur tel que j'ai l'honneur de l'être. Je ne sais de qui sont ces Quatre saisons, à côté desquelles nous osons placer le poëme de M. de Saint-Lambert. Le titre porte par M. le c. de B...; c'est apparemment M. le cardinal de Bembo. On dit que ce cardinal était l'homme du monde le plus aimable, qu'il aima la littérature toute fa vie, qu'elle augmenta ses plaisirs ainsi que sa considération, et qu'elle adoucit ses chagrins, s'il en eut. On prétend qu'il

n'y a actuellement, dans le facré collège, qu'un feul homme qui ressemble à ce Bembo, et moi je tiens qu'il vaut beaucoup mieux.

Il y a un mois que quelques étrangers étant venus voir ma cellule, nous nous mîmes à jouer le pape aux trois dés: je jouai pour le cardinal Stopani, et j'amenai rasse; mais le Saint-Esprit n'était pas dans mon cornet; ce qui est sûr, c'est que l'un de ceux pour qui nous avons joué sera pape. Si c'est vous, je me recommande à votre sainteté. Conservez, sous quelque titre que ce puisse être, vos bontés pour le vieux laboureur V.

Fortunatus et ille deos qui novit agrestes.

## LETTRE LII.

AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Lyon, le 20 de mai.

MADAME,

RAPPORT que votre Excellence m'a t'ordonné de lui envoyer les livrets facétieux qui pourraient m'arriver d'Hollande, je vous dépêche celui-ci dans lequel il me paraît qu'il y a force choses concernant la cour de Rome, dans le temps qu'on s'y réjouissait, et que le Saint-Esprit créait des papes de trente-cinq ans. Ce livret vient à propos dans un temps de conclave.

Je me doute bien que monseigneur votre époux n'a pas trop le temps de lire les aventures d'Amabed et d'Adaté, et d'examiner si les premiers livres indiens ont environ cinq mille ans d'antiquité. Des couriers qui ont passé dans ma boutique m'ont dit que madame était à Chanteloup, et que, dans son loisir, elle recevrait bénignement ces seuilles des Indes.

Pendant que je sesais le paquet, il a passé trois capitaines du régiment des gardes-suisses, qui disaient bien des choses de monseigneur votre époux. J'écoutai bien attentivement. Voici leurs paroles: Jarnidié, si jamais il lui arrivait de se séparer de nous, nous ne servirions plus personne, et tous nos camarades pensent de même. Ces juremens me sirent plaisir, car je suis une espèce de suisse, et je lui suis attaché tout comme eux, quoique je ne monte pas la garde.

Ces suisses qui revenaient de Versailles, dirent après cela tant de bagatelles, tant de pauvretés, par rapport au pays dont ils venaient, que je levai les épaules, et je me remis à mon ouvrage. Oh, voyez-vous, Madame, je laisse aller le monde comme il va; mais je ne change jamais mon opinion, tant je suis têtu. Il y a soixante ans que je suis passionné pour Henri IV, pour Maximilien de Rosni, pour le cardinal d'Amboise et quelques personnes de cette trempe; je n'ai pas changé un moment: aussi tout le monde me dit: M. Guillemet, vous êtes un bon cœur, il y a plaisir avec vous à bien saire; il est vrai que vous prenez la chèvre quand on vous dit qu'il faut vous enterrer, mais aussi vous entendez raillerie. Tâchez d'envoyer des rogatons à madame

la grand'maman, car en son genre madame vaut monsieur. La journée n'a que vingt-quatre heures, M. Guillemet, heureux qui peut l'amuser une heure dans les vingt-quatre! c'est beaucoup. N'écrivez jamais de longues lettres à madame la grand'maman, de peur de l'ennuyer, et n'écrivez point du tout à son époux; contentez-vous de lui souhaiter, du sond du cœur, prospérité, hilarité, succès en tout, et jamais de gravelle. Sachez qu'il lui passe tant de sottises, de misères, de bêtises devant les yeux, que vous ne devez pas en augmenter le nombre. Ainsi donc, pour couper court, je demeure avec un très-grand respect, Madame, de votre Excellence, le très-soumis et humble serviteur.

Guillemet, typographe.

# LETTRE LIII.

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

23 de mai.

MES chers anges, je réponds à tous les articles de votre lettre du 15 de mai. Parlons d'abord des Guèbres, Zoroastre m'intéresse plus que Luchet.

Le jeune homme regarde cet ouvrage comme une chose assez essentielle, parce qu'au sond quatre ou cinq cents mille personnes sentiront bien qu'on a parlé en leur nom, et que quatre ou cinq mille philosophes sentiront encore mieux que c'est leur sentiment qu'on a exprimé. Il a donc, depuis sa dernière lettre, passé huit jours à tout résormer; il a

corrigé toutes les fautes qui se glissent nécessairement dans les ouvrages de ce genre; avant qu'ils aient été polis avec le dernier soin; termes impropres, mots répétés, contradictions apparentes rectifiées, entrées et forties mieux ménagées, additions néceffaires, rien n'a été oublié. Il faudrait donc encore faire une nouvelle copie. On prend le parti de faire imprimer la pièce à Genève. L'auteur et l'éditeur me la dédient. Ce qu'on me dit dans la dédicace était d'une nécessité absolue dans la situation où je me trouve. Cetté édition fera pour les pays étrangers et pour quelques provinces méridionales de France. L'édition de Paris sera pour Paris, et doit valoir honnêtement à M. Marin et à le Kain. Je vous enverrai, dans huit ou dix jours, la préface, l'épître dont on m'honore, et la pièce.

Vous me parlez d'un nommé Josserand; je ne favais pas qu'il existat, encore moins les obligations qu'il vous avait. On ne me mande rien dans mon tombeau. Ce Josserand m'écrivit, il y a près d'un mois, de lui envoyer un billet sur Laleu; j'en donnai un autre à la nommée Suisse, son associée.

A l'égard des Scythes, je baise le bout de vos ailes avec la plus tendre reconnaissance. Si mademoiselle Vestris joue bien, je ne désespère pas du succès.

A l'égard du déjeûné, je vous répète qu'il était indispensable. Vous ne savez pas avec quelle sureur la calomnie sacerdotale m'a attaqué. Il me sallait un bouclier pour repousser les traits mortels qu'on me lançait. Voulez-vous toujours oublier que je suis dans un diocèse italien, et que j'ai dans mon porteseuille la copie d'un bres de Rezzonico contre moi?

voulez-vous oublier que j'allais être excommunié 1769. comme le duc de Parme et vous? voulez - vous oublier enfin que, lorsqu'on mit un bâillon à Lalli, et qu'on lui eut coupé la tête pour avoir été malheureux et brutal. le roi demanda s'il s'était confessé? voulez-vous oublier que mon évêque savoyard, le plus fanatique et le plus fourbe des hommes, écrivit contre moi au roi, il y a un an, les plus absurdes impostures; qu'il m'accusa d'avoir prêché dans l'église où son grand - père le maçon a travaillé? Il est très-saux que le roi lui ait fait répondre, par M. de Saint-Florentin, qu'il ne voulait pas lui accorder la grâce qu'il demandait. Cette grâce était de me chasser du diocèse, de m'arracher aux terres que j'ai défrichées, à l'église que j'ai rebâtie, aux pauvres que je loge et que je nourris. Le roi lui fit écrire qu'il me ferait ordonner de me conformer à ses sages avis; c'est ainsi que cette lettre sut conçue. L'évêque maçon a eu l'indiscrétion inconcevable de faire imprimer la lettre de M. de Saint-Florentin. Ce polisson de savoyard a été autresois porte-Dieu à Paris, et repris de justice pour les billets de confession. Il s'est joint avec un misérable ex-jésuite, nommé Nonotte, excrement franc - comtois, pour obtenir ce bref dont je vous ai parlé. Ils m'ont imputé les livres les plus abominables : ils auront beau faire, je suis meilleur chrétien qu'eux; je leur pardonne comme à la Bletterie. J'édifie tous les habitans de mes terres, et tous les voifins, en communiant. Ceux que leurs engagemens empêchent d'approcher de ce facrement auguste ont une raison valable de s'en abstenir; un homme de mon âge

n'en a point après douze accès de fièvre. Le roi veut qu'on remplisse ses devoirs de chrétien : non- 1769. seulement je m'acquitte de mes devoirs, mais j'envoie mes domestiques catholiques régulièrement à l'églife, et mes domeftiques protestans régulièrement au temple; je pensionne un maître d'école pour enseigner le catéchisme aux ensans. Je me sais lire publiquement l'Histoire de l'Eglise et les Sermons de Massillon à mes repas. Je mets l'imposteur d'Annecy hors de toute mesure, et je le traduirai hautement au parlement de Dijon, s'il a l'audace de faire un pas contre les lois de l'Etat. Je n'ai rien fait et je ne ferai rien que par le conseil de deux avocats, et ce monstre sera couvert de tout l'opprobre qu'il mérite. Si par malheur j'étais perfécuté, ce qui est assez le partage des gens de lettres qui ont bien mérité de leur patrie, plusieurs souverains, à commencer par le pôle, et à finir par le quarante-deuxième degré, m'offrent des asiles. Je n'en sais point de meilleur que ma maison et mon innocence; mais enfin tout peut arriver. On a pendu et brûle le conseiller Anne Dubourg. L'envie et la calomnie peuvent au moins me chasser de chez moi; et, à tout hasard, il faut avoir de quoi saire une retraite honnête.

C'est dans cette vue que je dois garder le seul bien libre qui me reste; il faut que j'en puisse disposer d'un moment à l'autre : ainsi, mes chers anges, il m'est impossible d'entrer dans l'entreprise luchette.

Je sais ce qu'ont dit certains barbares; et quoique je n'aye donné aucune prise, je sais ce que peut leur méchanceté. Ce n'est pas la première fois que

j'ai été tenté d'aller chercher une mort paisible à quelques pas des frontières où je suis; et je l'aurais fait, si la bonté et la justice du roi ne m'avaient rassuré.

Je n'ai pas long-temps à vivre, mais je mourrai en remplissant tous mes devoirs, en rendant les fanatiques exécrables, et en vous chérissant autant que je les abhorre. V.

#### LETTRELIV

#### A . M A D A M E

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

Lyon', 24 de mai, en ma boutique.

MADAME,

A UJOURD'HUI il est venu vingt personnes dans ma boutique qui, en parlant toutes ensemble, selon la coutume, criaient: Nous sommes à Corte, et il triomphera de tout. Je leur dis: Je ne sais pas ce que c'est que Corte.

Ma benche fossi guardian de gli orti, Vidi e connovi pur l'inique corti.

Je vous dis, me répliquerent-ils, qu'il sera appelé Corsicus, en dépit de l'envie. Je n'entends rien à tout cela, Madame; mais j'ai cru devoir vous en donner avis, à cause de la grande joie dont j'ai été témoin,

109

et à cause que j'ai l'honneur d'être par hasard votre typographe, me signant avec un prosond respect, Madame, votre très-humble et très-obeissant serviteur,

1769.

Guillemet.

## LETTRE L V.

## A M. THIRIOT.

Le 29 de mai.

Vous faurez, mon ancien ami, que le jeune magistrat attendait le livre de l'abbé de Châteauneus, pour faire une présace dans laquelle il voulait saire connaître le caractère de la célèbre Ninon que Préville ne connaît point du tout. Je l'avais slatté que ce petit livre pourrait venir par la poste; mais, comme vous l'avez envoyé par les voitures publiques, il n'arrivera que dans trois semaines. Je n'en suis pas fâché; l'auteur aura tout le temps de limer son ouvrage qu'il veut intituler le Dépositaire, et non pas Ninon, parce qu'en effet le dépôt sait par Gourville à un dévot, est le principal sujet de sa pièce, et tout le reste paraît accessoire.

Il est vrai que l'ouvrage n'est pas dans le goût moderne, et je craindrais même que la passion de boire, qui était autresois un goût du bel air, et qui est aujourd'hui hors de mode, ne parût insipide. J'ai pris la liberté de dire à l'auteur qu'un tel rôle ne peut réussir que quand il est supérieurement joué,

et je l'ai engagé à livrer sa pièce à l'impression plutôt qu'au théâtre. Il vous l'enverra donc dès qu'il y aura mis la dernière main, et vous en serez tout ce qu'il vous plaira. Quoique l'on soit aujourd'hui très-sévère, et qu'on s'effarouche de tout ce qui aurait passé sans difficulté du temps de Molière, je crois que vous obtiendrez aisément une permission. Il est plus aisé à présent d'être imprimé que d'être joué.

S'il y a quelques nouvelles dans la littérature. ie me flatte que vous m'en donnerez. Je ne crois pas que vous soyez au fait de ce qu'on imprime en Hollande. Marc-Michel Rey a donné une Histoire du parlement de Paris, que les connaisseurs jugent fidelle et impartiale. Connaissez - vous le Cri des nations? avez-vous entendu parler des aventures d'un indien et d'une indienne mis à l'inquisition à Goa, du temps de Léon X, et conduits à Rome pour être jugés? Il y a, dans cet ouvrage, une comparaison continuelle de la religion et des mœurs des brames avec celles de Rome. L'ouvrage m'a paru un peu libre, mais curieux, naïf et intéressant. Il est écrit en forme de lettres, dans le goût de Paméla. Le titre est: Lettres d'Amabed et d'Adaté. Mais dans les six tomes de Paméla il n'y a rien : ce n'est qu'une petite fille qui ne veut pas coucher avec son maître, à moins qu'il ne l'épouse; et les Lettres d'Amabed sont le tableau du monde entier, depuis les rives du Gange jusqu'au vatican.

Adieu, mon ancien ami, qui êtes mon cadet de plusieurs années; votre vicil ami vous embrasse.

## LETTRE LVI.

1769.

### A M. LE CARDINAL DE BERNIS.

A Ferney , 12 de juin.

Viva il cardinale Bembo e la poësia.

J'AI lu, je ne sais où, que le cardinal Bembo était d'une très-ancienne maison, et que de plus il était sort aimable; mais que c'était la poëssa qui avait commencé à le saire connaître, et que, sans les belles-lettres, il n'aurait pas sait une grande sortune. Il était véritablement très-bon poète, car

Sapere est principium et fons.

· Votre éminence sait-elle que votre correspondant, M. le duc de Choiseul, est aussi notre consrère? Il y a quelques années qu'étant piqué au jeu sur une affaire fort extraordinaire, il m'envoya une vingtaine de stances de sa façon, qu'il sit en moins de deux jours. Elles étaient nobles, elles étaient sières, il y en avait de très-agréables, l'ouvrage en tout était fort singulier. Je vous consie cela comme à un archevêque, sous le secret de la consession.

Je ne crois pas que Clément XIV soit un Bembo; mais, puisque vous l'avez choisi, il mérite surement la petite place que vous lui avez donnée. Or, Monseigneur, comme dans les petites places on peut faire de petites grâces, il peut m'en faire une, et je vous demande votre protection; elle ne coûtera rien ni à sa sainteté, ni à votre éminence, ni à moi;

il ne s'agit que de la permission de porter la perruque. Ce n'est pas pour mon vieux cerveau brûlé que je demande cette grâce, c'est pour un autre vieillard (ci-devant soi-disant jésuité, ne vous en déplaise,) lequel me sert d'aumônier.

Ferney est comme Albi, auprès des montagnes; mais notre hiver est incomparablement plus rude que celui d'Albi. Je vois de ma fenêtre quarante lieues de la partie des Alpes qui est couverte d'une neige éternelle. Les russes qui sont venus chez moi m'ont avoué que la Sibérie est un climat plus doux que le mien, au mois de décembre et de janvier. Nos curés qui sont nés dans le pays, peuvent supporter l'horreur de nos frimats; et quoiqu'ils soient tous des têtes à perruque, ils n'en portent cependant pas ; ils ont même fait vœu d'être chauves en disant la messe. Mon aumônier est lorrain, il a été élevé en Bourgogne, il n'a point fait, le vœu de s'enrhumer; il est malade, et sujet à de violens rhumatismes; il priera DIEU de tout son cœur pour votre éminence, si vous voulez bien avoir la bonté d'employer l'autorité du vicaire de JESUS-CHRIST pour couvrir le crâne de ce pauvre diable.

Je ne vous cacherai point que notre évêque d'Annecy est un fanatique, un homme à billets de confession, à resus de sacremens. Il a été vicaire de paroisse à Paris, et s'y est sait des affaires pour ces belles équipées: en un mot, j'ai besoin de toute la plénitude du pouvoir apostolique pour coiffer celui qui me dit la messe. Je ne puis avoir d'autre aumônier que lui; il est à moi depuis près de dix ans; il me serait impossible d'en trouver un autre qui

me convînt autant. Je vous aurai une très-grande obligation, Monseigneur, si vous daignez m'envoyer, le plutôt qu'il sera possible, un beau bres à perruque.

1769.

Je ne sais si vous avez continué monsieur l'archevêque de Calcédoine dans son poste de secrétaire des bress; je me doute que non: mais, qui que ce soit qui ait cette place, j'imagine qu'il est votre secrétaire.

Votre éminence gouverne Rome et la barque de S' Pierre, ou je me trompe fort. Si je n'obtiens pas ce que je demande, je m'en prendrai à vous.

Ma lettre n'a rien d'un bref, elle est trop longue. Je vous supplie de me pardonner et de conserver pour ma vieille tête et pour mon jeune cœur des bontés dont je fais plus de cas que de toutes les perruques possibles. V.

- N. B. Voici un petit mémoire du suppliant; c'est trop abuser de votre charité que de vous supplier d'ordonner que la supplique soit rédigée selon la forme usitée.
- N. B. M. le duc de Choiseul me fit avoir, haut la main, de la part de Clément XIII, des reliques pour l'autel de ma paroisse; M. le cardinal Bembo n'aurat-il pas le pouvoir de me faire avoir une teignasse de Clément XIV?

Agreez les tendres respects du radoteur V.

Corresp. générale.

Tome X. \* H

## LETTRE LVII.

#### A M. THIRIOT.

A Ferney, 14 de juin.

Je n'ai pas été affez heureux, mon ancien ami, pour que l'ouvrage de M. de Mairan, sur le seu central, parvînt jusque dans l'enceinte de mes montagnes de neige. Tout ce que je sais, c'est que le seu qui anime sa respectable vieillesse m'a toujours paru brillant et égal. Il me semble que M. de Mairan possède en prosondeur ce que M. de Fontenelle avait en superficie. Faites-moi l'amitié de me chercher son seu central, et d'ajouter ce petit déboursé à ceux que vous avez déjà bien voulu saire pour moi.

Il y a long-temps que je suis très-certain que le seu est par-tout; mais je pense qu'il serait dissicile de prouver qu'il y eût un soyer ardent tout au beau milieu de notre globe; il saudrait pour cela creuser ce grand trou que proposait ce sou de Maupertuis.

A propos, puisque vous dînez avec madame du Pin et M. de Mairan, dites-leur, je vous prie, que je voudrais bien en faire autant.

Vous avez raison sur le cardinal de Bernis; c'est lui qui a sait le pape : il sait ce qu'il veut dans Rome; il y est adoré.

Le petit magistrat m'est venu voir encore; c'est un être fort singulier; il ne lâche point prise, il se retourne de tous les sens: je vous ferai savoir de ses nouvelles dans quinze jours.

On a frappé en Angleterre une médaille de l'amiral Anson; c'est un chef-d'œuvre digne du temps d'Auguste. Le revers est une Victoire posée sur un cheval marin, tenant une couronne de lauriers. Les noms des principaux officiers qui firent avec lui le tour du monde, sont gravés autour de la Victoire, dans de petits cartouches entourés de lauriers. Cela est patriotique, brillant et neuf: la famille me l'a envoyée en or; elle m'a fait cet honneur en qualité de citoyen du globe dont l'amiral Anson avait sait le tour.

Bonfoir, mon ancien ami, qui me serez toujours cher tant que je végetterai sur ce malheureux globe.

## LETTRE LVIII.

A M. L'ABBÉ AUDRA, à Toulouse.

Le 14 de juin.

Votre zèle, mon cher philosophe, contre les fables décorées du nom d'histoire, est très-digne de vous. Mais comment faire avec des nations chez lesquelles il n'y a d'autre éducation que celle de l'erreur? où tous les livres nous trompent, depuis l'Almanach jusqu'à la Gazette? Il y aurait bien quelques petits chapitres à faire sur cet amas inconcevable de bêtises dont on nous berce. Un temps viendra où l'on jettera au seu toutes nos chronologies dans lesquelles on prend pour époque des aventures entièrement fausses, et des personnages qui n'ont jamais existé.

Mais une époque bien vraie, bien agréable, sera

1.769.

celle où le parlement de Toulouse vengera l'innocence opprimée par ce misérable juge de village qui a outragé également les lois, la nature et la raison, en osant condamner les Sirven. Ce sera vous à qui nous aurons l'obligation de la justice qu'on nous rendra. J'espère que cette affaire, que j'ai tant à cœur, sinira au moins cette année. Si je pouvais aller à Toulouse, je viendrais vous embrasser.

### LETTRE LIX.

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

19 de juin.

MES divins anges fauront que j'ai envoyé quatre exemplaires des Guèbres à M. Marin, l'un pour vous, le fecond pour lui, le troissème pour l'impression, le quatrième pour madame Denis.

Je ne suis pas à présent en état d'en juger, parce que je suis assez malade; mais, autant qu'il peut m'en souvenir, cet ouvrage me paraissait fort honnête et fort utile, il y a quelques jours, dans le temps que je souffrais un peu moins. Il en sera tout ce qu'il plaira à DIEU et à la barbarie dans laquelle nous sommes actuellement plongés.

Eh bien, mon cher ange, nous n'avons donc vécu que pour voir anéantir la scène française qui sesait vos délices et ma passion. Je ne m'attendais pas que le théâtre de Paris mourrait avant moi. Il faut se soumettre à sa destinée. Je suis né quand Racine vivait encore, et je finis mes jours dans le temps du Siége de Calais, et dans le triomphe de l'opéra comique. Un peu de philosophie consolait notre malheureux siècle de sa décadence; mais comme on traite la philosophie, et comme elle est écrasée par la superstition tyrannique! Les Guèbres me paraissaient faits pour soutenir un peu la philosophie et le bon goût; mais voilà qu'un pédant du châtelet s'oppose à l'un et à l'autre, et on ne sait à qui s'adresser contre ce barbare. Je m'en remets à vous. Nous n'avons contre les Goths et les Vandales que la voix des honnêtes gens. Vous les ameuterez; les honnêtes gens l'emportent à la longue.

Celui qui a imprimé les Guèbres dans mon pays fauvage, ne fachant pas de qui était cette tragédie, me l'a dédiée. Il a cru cette dédicace néceffaire pour recommander la pièce, et la faire vendre dans les pays étrangers où l'on ne juge que fur parole. J'ai foigneusement retranché cette dédicace qui serait aussi mal reçue à Paris qu'elle est bien accueillie ailleurs.

On a supprimé aussi le titre de la Tolérance dont le nom essarouche plus d'une oreille dans votre pays. Cette tragédie est imprimée chez l'étranger sous ce titre de Tolérance. C'est un nom devenu respectable et sacré dans les trois quarts de l'Europe, mais il est encore en horreur chez les misérables dévots de la contrée des Velches. Trémoussez-vous, mes chers anges, pour écraser habilement le monstre du fanatisme. Comptez que vous lui porterez un rude coup, en donnant aux Guèbres quelque accès dans le monde. Vous me direz peut-être que ce fanaussme

triomphe d'une certaine cérémonie qu'un certain ennemi des coquins a faite, il y a quelques mois; mais cette cérémonie servira un jour à mieux manifester la turpitude de ce monstre insernal: il y a des choses qu'on ne peut pas dire à présent. Le public juge de tout à tort et à travers; laissez faire, tout viendra en son temps.

Je me mets à l'ombre de vos ailes.

#### LETTRE LX.

## A M. L'ABBÉ FOUCHER.

A Genève, ce 25 de juin.

J'AI reçu, Monsieur, la lettre dont vous m'honorez, en date du 17 de juin. Je vous prie de permettre que ma réponse figure avec votre lettre dans le Mercure de France, qui devient de jour en jour plus agréable, attendu qu'il est rédigé par deux hommes qui ont beaucoup d'esprit, ce qui n'est pas rare, et beaucoup de goût ce qui est assez rare.

Je n'ai point encore montré votre lettre au bon vieillard contre lequel vous voulez toujours avoir raison. Son nom, dites-vous, s'est trouvé au bout de votre plume, quand vous écriviez sur Zoroasser: mais, Monsieur, il n'a rien de commun avec Zoroassere que d'adorer de le du sond de son cœur, et d'aimer passionnément le solcil et le seu; son âge de soixante et seize ans et ses maladies lui ayant fait perdre toute chaleur naturelle, jusqu'à celle du style.

119

Je suis très-aise, pour votre bourse, que vous ayez perdu l'envie de parier; je vous aurais fait voir que, dans son dernier voyage en Perse avec seu l'abbé Bazin, il composa une tragédie persane, intitulée Olimpie. Il dit, dans les remarques sur cette pièce:

" Quant à la consession... elle est expressement ordonnée par les lois de Zoroastre qu'on trouve dans le Sadder."

Je vous aurais prié de lire, dans d'autres remarques de sa façon sur l'Histoire générale, page 26: "Les mages n'avaient jamais adoré ce que nous appe", lons le mauvais principe.... ce qui se voit expressément dans le Sadder, ancien commentaire du livre du Zend."

Je vous montrerais, à la page 36 du même ouvrage, ces propres mots: , Puisqu'on a parlé de , l'Alcoran, on aurait dû parler du Zenda-Vesta , dont nous avons l'extrait dans le Sadder, ,

Vous voyez bien, Monsieur, qu'il ne prenait point le livre du Sadder pour un capitaine persan, et que vous ne pouvez en conscience dire de lui:

Notre magot prit pour le coup
Le nom d'un port pour un nom d'homme;
De telles gens il est beaucoup
Qui prendraient Vaugirard pour Rome,
Et qui, caquetant au plus dru,
Parlent de tout et n'ont rien vu.

Je ne demande pas qu'en vous rétractant vous apportiez un fac plein d'or pour payer votre pari, avec une épée pour en être percé à discrétion par

l'offensé. Je connais ce bon homme; il ne veut assu-1769. rément ni vous ruiner, ni vous tuer; et, d'ailleurs, on fait que, dans les dernières cérémonies perfanes, il a pardonné publiquement à ceux qui l'avaient calomnié auprès du fofi.

> Ie suis très-étonné, Monsieur, que vous prétendiez l'avoir fâché : car c'est le vieillard le moins fâché et le moins fâcheux que j'aye jamais connu. Je vous félicite très-sincèrement de n'être point du nombre des critiques qui, après avoir voulu décrier un homme, s'emportent avec toutes les fureurs de la pédanterie et de la calomnie contre ceux qui prennent modestement la défense de l'homme vexé. Je renvoie ces gens-là à la noble et judicieuse lettre de M. le comte de la Touraille, qui a si généreusement combattu depuis peu en faveur du neveu de l'abbé Bazin. Vous semblez être d'un caractère tout différent; vous entendez raillerie, vous paraissez aimer la vérité.

> Adieu, Monsieur; vivons en honnêtes parsis, ne tuons jamais le coq, récitons souvent la prière de l'Ashim Vuhu; elle est d'une grande efficacité, et elle apaise toutes les querelles des savans, comme le dit la porte 39.

Lorsque nous mangeons, donnons toujours trois morceaux à notre chien, parce qu'il faut toujours nourrir les pauvres, et que rien n'est plus pauvre qu'un chien, selon la porte 35.

Ne dites plus, je vous en prie, que le Sadder est un plat livre. Hélas, Monsieur, il n'est pas plus plat qu'un autre. Je vous salue en Zoroastre, et j'ai l'honneur d'être en bon français, Monsieur, &c. Bigex.

## LETTRE LXI.

1769.

## A M. L'ABBÉ ROUBAUD,

AUTEUR DES REPRESENTATIONS, &c. AUX
MAGISTRATS.

Ferney, ce 1 de juillet.

Votre livre, Monsieur, me paraît éloquent, profond et utile. Je suis bien persuadé avec vous que le pays où le commerce est le plus libre, sera toujours le plus riche et le plus florissant, proportion gardée. Le premier commerce est, sans contredit, celui des blés. La méthode anglaise, adoptée enfin par notre sage gouvernement, est la meilleure; mais ce n'est pas assez de savoriser l'exportation, si on n'encourage pas l'agriculture. Je parle en laboureur qui a désriché des terres ingrates.

Je ne sais comment il se peut saire que la France étant, après l'Allemagne, le pays le plus peuplé de l'Europe, il nous manque pourtant des bras pour cultiver nos terres. Il me paraît évident que le ministère en est instruit, et qu'il fait tout ce qu'il peut pour y remédier. On diminue un peu le nombre des moines, et par-là on rend les hommes à la terre. On a donné des édits pour extirper l'infame prosession de mendians, prosession si réelle, et qui se soutient malgré les lois, au point que l'on compte deux cents mille mendians vagabonds dans le royaume. Ils échappent tous aux châtimens décernés

par les lois; et il faut pourtant les nourrir, parce 1769. qu'ils font hommes. Peut-être, si on donnait aux seigneurs et aux communautés le droit de les arrêter et de les faire travailler, on viendrait à bout de

rendre utiles des malheureux qui furchargent la terre.

J'oserais vous supplier, Monsieur, vous et vos associés, de consacrer quelques-uns de vos ouvrages à ces objets très-importans. Le ministère, et surtout les officiers des cours supérieures, ne peuvent guère s'instruire à fond sur l'économie de la campagne, que par ceux qui en ont sait une étude particulière. Presque tous vos magistrats sont nés dans la capitale que nos travaux nourrissent, et où ces travaux sont ignorés. Le torrent des affaires les entraîne nécessairement; ils ne peuvent juger que sur les rapports et sur les vœux unanimes des cultivateurs éclairés.

Il n'y a pas certainement un seul agriculteur dont le vœu n'ait été le libre commerce des blés, et ce vœu unanime est très-bien démontré par vous.

Je fais bien que deux grands-hommes se sont opposés à la liberté entière de l'exportation. Le premier est le chancelier de l'Hospital, l'un des meilleurs citoyens que la France ait jamais eus; L'autre, le célèbre ministre des sinances Colbert, à qui nous devons nos manufactures et notre commerce. On s'est prévalu de leur nom et des règlemens qu'on leur attribue, mais on n'a pas peut-être assez considéré la situation où ils se trouvaient. Le chancelier de l'Hospital vivait au milieu des horreurs des guerres civiles, le ministre Colbert avait vu le temps de la fronde, temps où la livre de pain se vendit dix sous et davantage dans Paris et dans d'autres villes; il travaillait

déjà aux finances, sans avoir le titre de contrôleur général, lorsqu'il y eut une disette effrayante dans 1769. le royaume, en 1662.

Il ne faut pas croire qu'il fut dans le conseil le maître de toutes les grandes opérations. Tout se concluait à la pluralité des voix, et cette pluralité ne fut que trop souvent pour les préjugés. Je puis affurer que plusieurs édits furent rendus malgré lui; et je crois très-fermement que, si ce ministre avait vécu de nos jours, il aurait été le premier à presser la liberté du commerce.

Il ne m'appartient pas, Monsieur, de vous en dire davantage sur des choses dont vous êtes si bien instruit. Je dois me borner à vous remercier et vous assurer que j'ai pour vous une estime aussi illimitée que doit l'être, felon vous, la liberté du commerce.

#### LETTRE LXII.

#### MADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

Lyon, 3 de juillet.

Guillemet ignore si madame la duchesse est dans son palais de Paris, ou dans son palais de Chantelou, ou dans sa chambre de Versailles. Quelque part où elle foit, elle dit et elle fait des choses très-agréables.

Guillemet prend la liberté de lui en dépêcher qui

ne font pas peut-être de ce genre; mais, comme 1769. elle est très-tolérante, il s'est imaginé qu'elle pourrait jeter un coup d'œil sur une tragédie où l'on dit que la tolérance est prêchée.

Monseigneur son époux le corsique aurait-il le temps de s'amuser un moment de cette bagatelle? Guillemet en doute. Monseigneur a un nouveau royaume et un nouveau pape à gouverner, et sorce petits menus soins qui prennent vingt-quatre heures au moins dans la journée. Les détails me pilent, disait Montagne, à ce qu'on m'a rapporté: voilà pourquoi Guillemet se garde bien d'écrire à monseigneur. Mais, quand nous entendons parler de ses succès dans nos climats sauvages, notre cœur danse de joie.

Je vais bientôt, Madame, quitter la typographie avant que je quitte la vie, selon le conseil de la Bletterie. Je suis comme l'apothicaire Arnoud qui se plaignait que l'on contresît toujours ses sachets. Cela dégoûte à la fin du métier les typographes comme les apothicaires. Ainsi, Madame, vous vous pourvoirez, s'il vous plaît, ailleurs. Il faut bien que tout finisse; il faut surtout sinir cette lettre, de peur de vous ennuyer.

Daignez donc, Madame, agréer le profond respect qui ne finira qu'avec la vie de Guillemet.

P. S. Je ne sais comment je suis avec madame votre petite-fille, depuis un certain déjeûner; je ne sais si elle aime encore les vers; je ne sais rien d'elle.

#### LETTRE LXIII.

1769.

#### A M. MARIN,

#### SECRETAIRE DE LA LIBRAIRIE.

A Ferney, ce 5 de juillet.

Vous favez, Monsieur, que, vers la fin de l'année passée, il parut une brochure intitulée Examen de la nouvelle histoire d'Henri IV, par M. le marquis de B\*\*\*.

On est inondé de brochures en tout genre; mais celle-ci se distinguait par un style brillant, quoi-qu'un peu inégal. Le titre porte qu'elle avait été lue dans une séance d'académie, et cela était vrai. De plus, tout ce qui regarde l'histoire de France intéresse tous ceux qui veulent s'instruire, et ce qui concerne Henri IV est très-précieux. On traitait, dans cet écrit, plusieurs points d'histoire qui avaient été jusqu'ici assez inconnus.

1°. On y affurait que le pape Grégoire XIII n'avait pas reconnu la légitimité du mariage de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon père d'Henri IV.

2°. Que cette même Jeanne d'Albret avait pris la

qualité de majesté sidélissime.

3°. On affirmait que Marguerite de Valois eut en dot les sénéchaussées de Quercy et de l'Agénois, avec le pouvoir de nommer aux évêchés et aux abbayes de ces provinces.

Il y avait beaucoup d'anecdotes très - curieuses;

mais dont la plupart se sont trouvées sausses par l'examen que M. l'abbé Boudot en a bien voulu faire.

Ce qui me choqua le plus dans cette critique, fut l'extrême injustice avec laquelle on y censure l'ouvrage très-utile et très-estimable de M. le préfident Hénault. Ce fut pour moi, vous le favez. Monsieur, une affliction bien sensible quand vous m'apprîtes que plusieurs personnes me sesaient une injustice encore plus absurde, en m'attribuant cette même critique dans laquelle il y a des traits contre moi-même. Je demandai la permission à M. le président Hénault de réfuter cet ouvrage, et je priai M. l'abbé Boudot, par votre entremise, de consulter les manuscrits de la bibliothèque du roi fur plusieurs articles. Il eut la complaifance de me faire parvenir quelques inftructions; mais le nombre des choses qu'il fallait éclaircir était si considérable, et cette critique sut bientôt tellement confondue dans la foule des ouvrages de peu d'étendue qui n'ont qu'un temps; enfin je tombai si malade que cette affaire s'évanouit dans les délais.

Elle me semble aujourd'hui se renouveler par une nouvelle Histoire du parlement qu'on m'attribue. Je n'en connais d'autre que celle de M. le Page, avocat à Paris, divisée en plusieurs lettres, et imprimée sous le nom d'Amsterdam, en 1754.

Pour composer un livre utile sur cet objet, il saut avoir souillé, pendant une année entière au moins, dans les registres; et, quand on aura percé dans cet abyme, il sera bien difficile de se faire lire. Un tel ouvrage est plutôt un long procès verbal qu'une histoire.

Si quelque libraire veut faire passer cet ouvrage sous mon nom, je lui déclare qu'il n'y gagnera rien; et que, loin que mon nom lui sasse vendre un exemplaire de plus, il ne servirait qu'à décréditer son livre. Il y aurait de la solie à prétendre que j'ai pu m'instruire des sormes judiciaires de France, et rassembler un satras énorme de dates, moi qui suis absent de France depuis plus de vingt années, et qui ai presque toujours vécu avant ce temps loin de Paris, à la campagne, uniquement occupé d'autres objets.

Au reste, Monsieur, si on voulait recueillir tous les ouvrages qu'on m'impute, et les mettre avec ceux que l'on a écrits contre moi, cela formerait cinq à six cents volumes dont aucun ne pourrait être lu, Dieu merci

Il est très-inutile encore de se plaindre de cet abus; car les plaintes tombent dans le goussre éternel de l'oubli, avec les livres dont on se plaint. La multitude des ouvrages inutiles est si immense, que la vie d'un homme ne pourrait suffire à en saire le catalogue.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien permettre que ma lettre soit publique pour le moment présent; car le moment d'après on ne s'en souviendra plus; et il en est ainsi de presque toutes les choses de ce monde.

J'ai l'honneur d'être, &c.

## LETTRE LXIV.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

7 de juillet.

Rien n'est plus sûr, mon cher ange, que les lettres de Lyon; vous pouvez d'ailleurs les adresser à M. Lavergne, banquier, ou à M. Scherer, aussi banquier, tantôt l'un, tantôt l'autre. Cela est inviolable et inviolé, et je vous en réponds sur ma vieille petite tête.

Permettez-moi de réfuter quelques petits paragraphes de votre exhortation du 20 de juin, en me soumettant à beaucoup de points. Les sermons du père Massillon sont un des plus agréables ouvrages que nous ayons dans notre langue. J'aime à me faire lire à table; les anciens en usaient ainsi, et je fuis très-ancien. Je fuis d'ailleurs un adorateur trèszélé de la divinité; j'ai toujours été opposé à l'athéisme; j'aime les livres qui exhortent à la vertu, depuis Confucius jusqu'à Massillon; et sur cela on n'a rien à me dire qu'à m'imiter. Si tous les confeils des rois de l'Europe étaient affemblés pour me juger sur cet article, je leur tiendrais le même langage, et je leur conseillerais la lecture à dîner, parce qu'il en reste toujours quelque chose, et qu'il ne reste rien du tout des propos frivoles qu'on tient dans ces repas, tant à Rome qu'à Paris.

Quant à l'histoire dont vous me parlez, mon cher ange, il est impossible que j'en sois l'auteur;

cllc

elle ne peut être que d'un homme qui a fouillé deux ans de suite dans des archives poudreuses. J'ai écrit sur cette petite calomnie qui est environ la trois centième, une lettre à M. Marin, pour être mise dans le Mercure qui commence à prendre beaucoup de faveur. Je sais, à n'en pouvoir douter, que cet ouvrage n'a pas été imprimé à Genève, mais à Amsterdam, et qu'il a été envoyé de Paris. Je sais encore qu'on en sait deux éditions nouvelles avec additions et corrections, car je suis fort au sait de la librairie étrangère.

Il est bon, mon cher ange, que l'on fasse imprimer, sans délai, jour et nuit, sans perdre un moment, ces Guèbres sur lesquels je pense précisément comme vous. On me les a dédiés dans le pays étranger, et on me loue dans l'épître d'aimer passionnément la tolérance, et de respecter beaucoup la religion; cela fait toujours plaisir.

On a fait deux nouvelles éditions du Siècle de Louis XIV et de Louis XV. On m'a envoyé d'Angleterre une belle médaille d'or de l'amiral Anson, en signe de reconnaissance du bien que j'ai dit de ce grand-homme avec la vérité dont je suis assez partisan.

On dit que nous allons avoir une petite histoire de la guerre de Corse. Je suis bien sâché que M. de Chauvelin n'ait pas été à la place de M. de Vaux. Vous ne sauriez croire quelle considération le ministère de France a chez l'étranger, ou plutôt vous le savez mieux que moi. Faire un pape, gouverner Rome, prendre un royaume en vingt jours, ce ne sont pas là des bagatelles.

Corresp. générale.

Tome X. # I

Tout languissant et tout mourant que je suis, je pourrais bien ajouter un chapitre au Siècle de Louis XV.

Je prends la plume, mon cher ange, pour vous dire que j'ai su que vous cherchiez quelque argent. Je n'ai actuellement que dix mille francs dont je puisse disposer à Paris, les voilà. Agréez le denier de la veuve. Je suis très-assigé du dérangement de la santé de madame d'Argental. Dites - moi de ses nouvelles, je vous en conjure.

N'admirez - vous pas comme j'écris lisiblement,

quand j'ai une bonne plume?

- A l'ombre de vos ailes, mes anges. V.

## LETTRE LXV.

#### AU MEME.

7 de juillet.

En bien, mon cher ange, il faut vous dire le fait. Vous saviez déjà que j'ai affaire à un fanatique qui a été vicaire de paroisse à Paris, et qui a donné à plein collier dans les billets de confession. C'est un des méchans hommes qui respirent. Il a ôté les pouvoirs à mon aumônier, et il me ménageait une excommunication formelle qui aurait fait un bruit diabolique. Il fesait plus, il prenait des mesures pour me faire accuser au parlement de Dijon d'avoir sait des ouvrages très-impies. Je sais bien que j'aurais consondu l'accusateur devant de les hommes; mais il en est de ces procès comme de ceux des dames qui plaident en séparation, elles

font toujours soupçonnées. Je n'ai fait aucune démarche dans toute cette affaire que par le conseil de deux avocats. J'ai toujours mis mon curé et ma paroisse dans mes intérêts. J'ai d'ailleurs agi en tout conformément aux lois du royaume.

A l'égard du Massillon, j'ai pris juste le temps qu'un président du parlement de Dijon est venu dîner chez moi, et c'était une bonne réponse aux discours licencieux et punissables que le scélérat m'accufait d'avoir tenus à table. En un mot, il m'a fallu combattre cet homme avec ses propres armes. Quand il a vu que j'entendais parsaitement cette sorte de guerre, et que j'étais inattaquable dans mon poste, le croquant s'y est pris d'une autre saçon; il a eu la bêtise de faire imprimer les lettres qu'il m'avait écrites, et mes réponses.

Il a poussé même l'indiscrétion jusqu'à mettre dans ce recueil une lettre de M. de Saint-Florentin, sans lui en demander la permission. Il a eu encore la sottise d'intituler cette lettre de façon à choquer le ministre. Je me suis contenté d'envoyer le tout à M. le comte de Saint-Florentin, sans faire la moindre réponse. Le ministre m'en a su très-bon gré, et a fort approuvé ma conduite.

Vous n'êtes pas au bout. L'énergumène voyant que je ne répondais pas, et que j'étais bien loin de tomber dans le piége qu'il m'avait tendu si grof-sièrement, a pris un autre tour beaucoup plus hardi et presque incroyable. Il a fait imprimer une prétendue prosession de soi qu'il suppose que j'ai faite par-devant notaire, en présence de témoins; et voici comme il raisonnait:

" Je sais bien que cet acte peut être aisément convaincu de saux, et que, si on voulait procéder " juridiquement, ceux qui l'ont forgé seraient condamnés; mais mon diocésain n'osera jamais saire " une telle démarche, et dire qu'il n'a pas sait une " prosession de soi catholique.

Il se trompe en cela comme en tout le reste, car je pourrais bien dire aux témoins qu'on a fait signer: Je souscris à la profession de soi, je suis bon catholique comme vous, mais je ne souscris pas aux sottises que vous me faites dire dans cette profession de soi saite en style de savoyard. Votre acte est un crime de saux, et j'en ai la preuve; l'objet en est respectable, mais le saux est toujours punissable. Qui est coupable d'une fraude pieuse pourrait l'être également d'une fraude à saire pendre son homme.

Mais je me garderai bien de relever cette turpitude; le temps n'est pas propre; il sussit, pour le présent, que mes amis en soient instruits; un temps viendra où cette imposture sacerdotale sera mise dans tout son jour.

Je vous épargne, mon cher ange, des détails qui demanderaient un petit volume, et qui vous feraient connaître l'esprit de la prêtraille, si vous ne le connaîssez pas déjà parsaitement. Je suis dans une position aussi embarrassante que celle de Rezzonico et de Ganganelli. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai de bonnes protections à Rome. Tout cela m'amuse beaucoup, et je suis de ce côté dans la sécurité la plus grande.

Je me tirerai de même de l'Histoire du parlement à laquelle je n'ai ni ne puis avoir la moindre part. C'est un ouvrage écrit, il est vrai, d'un style rapide et vigoureux en quelques endroits; mais il y a vingt 1769. personnes qui affectent ce style; et les prétendus connaisseurs en écrits, en écriture et en peinture, se trompent, comme vous favez, tous les jours dans leurs jugemens. Je crois vous avoir mandé que j'ai écrit sur cet objet une lettre à M. Marin, pour être mise dans le Mercure.

Un point plus important à mon gré que tout cela, c'est que M. Marin ne perde pas un moment à faire imprimer les Guèbres; c'est une manière sûre de prouver l'alibi. Il est physiquement impossible que j'aye fait à la fois l'Histoire du Siècle de Louis XV, les Guèbres, l'Histoire du parlement, et une autre œuvre dramatique que vous verrez incessamment. Je n'ai qu'un corps et une ame; l'un et l'autre sont très-chétifs; il faudrait que j'en eusse trois pour avoir pu faire tout ce qu'on m'attribue.

Encore une fois, il ne faut pas que M. Marin perde un seul moment. Je passerai pour être l'auteur des Guèbres, je m'y attends bien, et voilà surtout pourquoi il faut se presser. On a déjà envoyé à Paris des exemplaires de l'édition de Genève. La pièce a beau m'être dédiée, on foupconnera toujours que le jeune homme qui l'a composée est un vieillard. Je n'ai pu m'empêcher d'en envoyer un exemplaire à madame la duchesse de Choiseul, parce que je savais qu'un autre prenait les devans, et que je suis en possession de lui faire tenir tout ce qu'il y a de nouveau dans le pays étranger. On se prépare à faire une nouvelle édition des Guèbres à Lyon; il faut donc se hâter prodigieusement à Paris.

I 3

Voilà, mon cher ange, un détail bien exact de toutes mes bagatelles littéraires et dévotes. Je vous prie de faire part de cette lettre à madame Denis.

Je ne puis lui écrire par cet ordinaire; je suis malade, la tête me tourne, la poste part.

A l'ombre de vos ailes. V.

Mais furtout comment se porte madame d'Argental?

## LETTRE LXVI.

#### A M. LACOMBE,

Auteur du Mercure de France.

A Ferney , 9 de juillet.

Toutes les réflexions, Monsieur, toutes les critiques que j'ai lues sur les ouvrages nouveaux, dans voire Mercure, m'ont paru des leçons de sagesse et de goût. Ce mérite assez rare m'a fait regarder votre ouvrage périodique comme très utile à la littérature.

Vous ne répondez pas des pièces qu'on vous envoie. Il y en a une sous mon nom, page 53 du Mercure de juillet (1769); c'est une lettre qu'on prétend que j'ai écrite à mon cher B.... On me sait dire en vers un peu singuliers à mon cher B.... que le seu est l'ame du monde, que sa clarté l'inonde, que le seu maintient les ressorts de la machine ronde, et que sa plus belle production est la lumière éthérée,

dont Newton le premier par sa main inspirée, sépara les couleurs par la réfraction.

1760.

Je vous avoue que je ne me fouviens pas d'avoir jamais écrit ces vers à mon cher B.... que je n'ai pas l'honneur de connaître. Je vous ai déjà mandé qu'on m'attribuait trois ou quatre cents pièces de vers et de prose que je n'ai jamais lues. On a imprimé fous mon nom les Amours de Moustapha et d'Elmire, les Aventures du chevalier Ker; et j'espère que bientôt on m'attribuera le Parfait teinturier et l'Histoire des. conciles en général.

Je vous ai déjà parlé de l'Histoire du parlement. Cet ouvrage m'est enfin tombé entre les mains. Il est, à la vérité, mieux écrit que les Amours, de Moustapha; mais le commencement m'en paraît un peu superficiel et la fin indécente. Quelque peu instruit que je sois dans ces matières, je conseille à l'auteur de s'en instruire plus à fond ; et de ne point laisser courir sous mon nom un ouvrage aussi informe, dont le sujet méritait d'être approsondi par une; très-longue étude et avec une grande fagesse. On est accoutumé d'ailleurs à cet acharnement avec lequel on m'impute tant d'ouvrages nouveaux. Je fuis le contraire du geair de la fable qui se parait des plumes du paon. Beaucoup d'oifeaux ; qui n'ont peut-être du paon que la voix, prennent plaisir à me couvrir de leurs propres plumes; je ne puis que les secouer, et saire mes protestations que je configne dans votre greffe de littérature.

l'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec toute l'estime que je vous dois, votre, &car alame, sie l's Truly Minton

### LETTRE LXVII.

ty - - wile market market

## 'A' M. THIRIOT.

Le 12 de juillet.

Mon petit magistrat m'a enfin renvoyé son œuvre dramatique; je vous la dépêche, mon ancien ami. C'est actuellement la mode de faire imprimer les pièces de théâtre sans les donner aux comédiens; mais, de tous ces drames, il n'y a que l'Ecossaise qu'on ait jouée.

Pourriez-vous, mon cher ami, me faire avoir les Mélanges historiques relatifs à l'Histoire de France? ouvrage qui a brouillé le parlement avec la chambre des comptes. 5 ~ 6 11 . c

La liste des livres nouveaux devient immense; celle des livres qu'on m'attribue n'est pas petite. Il y a une Histoire du parlement qui fait beaucoup de bruit; je viens de la lire. Il y a quelques anecdotes assez curieuses qui ne peuvent être tirées que du greffe du parlement même : il n'y a certainement qu'un homme du métier qui puisse être auteur de cet ouvrage. Il faut être enragé pour le mettre fur mon compte. Il est bien sûr que, depuis vingt ans que je suis absent de Paris, je n'ai pas souillé dans les registres de la cour.

Scribendi non est finis. La multitude des livres effraie; mais, après tout, on en use avec eux comme avec les hommes, on choifit dans la foule.

J'ai reçu la Piété filiale; l'auteur (\*) me l'a envoyée, je vais la lire: c'est encore une de ces pièces qu'on ne jouera pas, si j'en crois la préface que j'ai parcourue. Il en pourra bien arriver autant à notre petit magistrat de province; j'apprends d'ailleurs qu'on ne joue plus à Paris que des opéra comiques.

Je suis si malade qu'il ne me vient pas même dans la tête de regretter les plaisirs de votre ville. Quand on souffre, on ne regrette que la santé et quelques amis qui pourraient apporter un peu de consolation. Je vous mets au premier rang, et je vous embrasse de tout mon cœur.

#### LETTRE LXVIII.

### M. L'ABBÉ MORELLET.

A Ferney , 14 de juillet.

'AI reçu ces jours-ci, Monsieur, le plan du Dictionnaire du commerce; je vous en remercie. Il y aura, grâce à vous, des commerçans philosophes. Je ne verrai certainement pas l'édition des cinq volumes, je suis trop vieux et trop malade; mais je souscris du meilleur de mon cœur : c'est ma dernière volonté. J'ai deux titres essentiels pour souscrire; je suis votre ami et je suis commerçant; j'étais même très-sier quand je recevais des nouvelles de Porto-Bello et de Buénos-Aires. J'y ai perdu quarante mille écus. La

<sup>( \* )</sup> M. Courtial.

1769

philosophie n'a jamais fait faire de bons marchés, mais elle fait supporter les pertes. J'ai mieux réussi dans la profession de laboureur; on risque moins, et on est moralement sûr d'être utile.

Avouez qu'il est assez plaisant qu'un théologien, qui pouvait couler à sond St Thomas et St Bonaventure, embrasse le commerce du monde entier, tandis que Crozat et Bernard n'ont jamais lu seulement leur catéchisme. Certainement votre entreprise est beaucoup plus pénible que la leur; ils signaient des lettres écrites par leurs commis. Je vous souhaite la trente-troisième partie de la sortune qu'ils ont laissée, cela veut dire un million de bien que vous ne gagnerez certainement pas avec les libraires de Paris. Vous serez utile, vous aurez fait un excellent ouvrage;

Sic vos non vobis mellificatis apes.

Le commerce des pensées est devenu prodigieux; il n'y a point de bonnes maisons dans Paris et dans les pays étrangers, point de château qui n'ait sa bibliothèque. Il n'y en aura point qui puisse se passer de votre ouvrage; tout s'y trouve, puisque tout est objet de commerce.

Votre (\*) ami et votre confrère en forbonne a donc quitté la théologie pour l'histoire, comme vous pour l'économie politique.

Vous favez sans doute qu'il sait actuellement une belle action. Je lui ai envoyé Sirven; il a la bonté de se charger de saire rendre justice à cet infortuné. La philosophie a percé dans Toulouse, et par

<sup>( \* )</sup> L'abbe Audra.

conséquent l'humanité. Sirven obtiendra furement justice, mais il a pris la route la plus longue; il ne l'obtiendra que très-tard, et il sera encore bien heureux: son bien reste confisqué en attendant. N'est-ce pas un objet de commerce que la confiscation? car il se trouve qu'un sermier du domaine gagne tout d'un coup la subsistance d'une pauvre samille; et, par un virement de parties, le bien d'un innocent passe dans la poche d'un commis.

On me fait à moi une autre injustice; on m'impute une Histoire du parlement en deux petits volumes. Il y a dans cette Histoire des anecdotes de gresse dont, Dieu merci, je n'ai jamais entendu parler. Il y a aussi des anecdotes de cour que je connais encore moins; et dont je ne me soucie guère. L'ouvrage, d'ailleurs, m'a paru assez superficiel, mais libre et impartial. L'auteur, quel qu'il soit, a très-grand tort de le faire courir sous mon nom. Je n'aime point en général qu'on morcelle ainsi l'histoire. Les objets intéressans qui regardent les dissérens corps de l'Etat, doivent se trouver dans l'Histoire de France qui, par parenthèse, a été jusqu'ici assez mal saite.

Continuez, Monsieur, votre ouvrage aussi utile qu'immense; et songez quelquesois, en y travaillant, que vous avez au pied des Alpes un partisan zélé et un ami,

### LETTRE LXIX.

#### AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

18 de juillet.

M a nièce m'a dit, Madame, que vous vous plaignez de mon filence, et que vous voyez bien qu'un dévot comme moi craint de continuer un commerce fcandaleux avec une dame profane telle que vous l'êtes. Eh! mon Dieu, Madame, ne favez-vous pas que je fuis tolérant, et que je préfère même le petit nombre, qui fait la bonne compagnie de Paris, au petit nombre des élus? ne favez-vous pas que je vous ai envoyé, par votre grand'maman, les Lettres d'Amabed, dont j'ai reçu quelques exemplaires de Hollande? Il y en avait un pour vous dans le paquet,

N'ai-je pas encore fongé à vous procurer la tragédie des Guèbres, ouvrage d'un jeune homme qui paraît penser bien fortement, et qui me sera bientôt oublier? Pour moi, Madame, je ne vous oublierai que quand je ne penserai plus; et, lorsqu'il m'arrivera quelques ballots de pensées des pays étrangers, je choisirai toujours ce qu'il y aura de moins indigne de vous pour vous l'offrir. Vous serez bientôt lasse des contes de sées. Quoi que vous en disiez, je ne regarde ce goût que comme une passade.

Avez-vous lu l'histoire de M. Hume? il y a là

de quoi vous occuper trois mois de suite. Il faut toujours avoir une bonne provision devant soi.

1769.

Il paraît en Hollande une Histoire du parlement, écrite d'un style assez hardi et assez serré; mais l'auteur ne rapporte guère que ce que tout le monde sait, et le peu qu'on ne savait pas ne mérite point d'être connu: ce sont des anecdotes du gresse. Il est bien ridicule qu'on m'impute un tel ouvrage; il a bien l'air de sortir des mêmes mains qui souillèrent le papier de quelques invectives contre le président Hénault, il y a environ deux années; c'est le même style: mais je suis accoutumé à porter les iniquités d'autrui. Je ressemble assez à vous autres, Mesdames, à qui on donne une vingtaine d'amans, quand vous en avez eu un ou deux.

Deux hommes que vous connaissez sans doute, M. le comte de Schomberg et M. le marquis de Jaucourt, ont sorcé ma retraite et ma léthargie; ils sont très-contens de mes progrès dans la culture des terres, et je le suis davantage de leur esprit, de leur goût et de leur agrément; ils aiment ma campagne, et moi je les aime. Ah! Madame, si vous pouviez jouir de nos belles vues! Il n'y a rien de pareil en Europe; mais je tremble de vous faire sentir votre privation. Vous mettez à la place tout ce qui peut consoler l'ame. Vous êtes recherchée comme vous le sûtes en entrant dans le monde; on ambitionne de vous plaire; vous faites les délices de quiconque vous approche. Je voudrais être entièrementaveugle, et vivre auprès de vous.

# LETTRE LXX.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 19 de juillet.

CE n'est point aujourd'hui à monsseur le doyen de notre académie, c'est au premier gentilhomme de la chambre que je présente ma requête. Je vous jure, Monseigneur, que la musique de Pandore est charmante, et que ce spectacle ferait le plus bel effet du monde aux yeux etaux oreilles. Il n'y avait certainement qu'un grand opéra qui pût réussir dans la salle du manège où vous donnâtes une si belle sête aux noces de la première dauphine; mais la voûte était si haute que les acteurs paraissaient des pygmées; on ne pouvait les entendre. Le contraste d'une musique bruyante avec un récit qui était entièrement perdu', fesait l'effet des orgues qui font retentir une église quand le prêtre dit la messe à voix basse.

Il faut, pour des fêtes qui attirent une grande multitude, un bruit qui ne cesse point, et un spectacle qui plaise continuellement aux yeux. Vous trouverez tous ces avantages dans la Pandore de M. de la Borde, et vous aurez de plus une musique infiniment agréable, qui réunit à mon gré le brillant de l'italien et le noble du français.

Je vous en parle assurément en homme très-désintéressé, car je suis aveugle tout l'hiver, et presque fourd le long de l'année. Je ne suis pas homme d'ailleurs à demander un billet pour assisser à la fête,

je ne vous parle qu'en bon citoyen qui ne songe qu'au plaisir des autres.

1769.

De plus, il me semble que l'opéra de Pandore est convenable aux mariages de tous les princes; car vous m'avouerez que par-tout il y a de grands malheurs ou de grands chagrins mêlés de cent mille petits désagrémens. Pandore apporte l'amour et l'espérance qui sont les consolations de ce monde et le baume de la vie. Vous me direz peut-être que ce n'est pas à moi à me mêler de vos plaisirs, que je ne suis qu'un pauvre laboureur occupé de mes moissons, de mes vers à soie et de mes abeilles; mais je me souviens encore du temps passé, et si je ne peux plus donner de plaisir, je suis enchanté qu'on en ait.

Madame de Fontaine-Martel, en mourant, ayant demandé quelle heure il était, ajouta: Dieu foit béni, quelque heure qu'il foit, il y a un rendez-vous.

Pour moi, je n'emporterai que le regret d'avoir traîné les dernières années de ma vie sans vous faire ma cour; mais je vous suis attaché comme si je vous la sesais tous les jours. Agréez le très-tendre respect de V.

### LETTRE LXXI.

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

22 de juillet.

Mon cher ange, sur votre lettre du 13, je vous renvoie à madame Denis. Je lui ai consié une partie du mystère d'iniquité; je ne l'ai su que par elle. En vérité, tout est un jeu de hasard dans ce monde, ou peu s'en faut.

La Duchesne, bonne imbécille, consulte madame Denis sur un recueil de mes lettres qu'on lui a vendu et qu'elle veut imprimer. Je ne reçois ce beau recueil par madame Denis que le 19 du mois. Je vois alors qu'on m'a volé beaucoup de manuscrits, et entre autres ces lettres peu saites assurément pour voir le jour, et un gros manuscrit de recherches sur l'histoire, par ordre alphabétique. La lettre P était fort ample (\*). On s'en est servi, on a suppléé, on a ajouté, on a broché, brodé comme on a pu, on a vendu le tout.

L'auteur de toute cette manœuvre m'est assez connu, mais je dois absolument me taire. On me dirait: Vous avouez qu'on vous a volé ces lettres, donc elles sont de vous; vous avouez qu'on vous a volé le recueil P, donc il est de vous. De plus, que de noirceurs nouvelles on ajouterait à la première! on ne s'arrête pas dans le chemin du crime: Cette affaire deviendrait un labyrinthe horrible dont je ne pourrais me tirer. Je n'ai que la certitude entière qu'on

<sup>(\*)</sup> L'Histoire du parlement de Paris,

a trahi l'hospitalité. Je n'ai point de preuves juridiques; et, quand j'en aurais, elles ne ferviraient 1769. qu'à me plonger dans un abyme, et les cagots m'y égorgeraient à leur plaisir.

Je n'ai donc d'autre parti à prendre que celui de me justifier sans accuser personne. Je vous jure, mon cher ange, que je n'ai pas la moindre petite part à ces derniers chapitres. Je les trouve croqués, plats, faux, ridicules, infolens, et je le dis, et je ferai encore plus.

Ce petit mot écrit à M. Marin me paraît dejà un léger appareil fur la blessure qu'on m'a faite. Il me semble qu'on ne peut trop faire courir mon billet à M. Marin chez les personnes intéressées. Je voudrais que M. l'abbé de Chauvelin eût des copies, et qu'on en donnât aux avocats généraux. Mon neveu d'Ornoi peut y servir beaucoup. On a déjà prévenu les coups que l'on pourrait porter du côté de la cour. Je compte fur la voix de mes anges, beaucoup plus que sur tout le reste. Elle est accoutumée à foutenir la vérité et l'amitié; elle à toujours été ma plus grande confolation. J'ai résisté à des secousses plus violentes. J'ai pour moi mon innocence et mes anges; je puis paraître hardiment devant DIEU.

Ah! mon cher ange, que me dites - vous fur le bonheur que j'ai eu de vous offrir un petit service! Vous êtes mille fois trop bon. V.

### LETTRE LXXII.

#### AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

24 de juillet.

JE vous ai envoyé en grand secret, Madame, la tragédie des Guèbres. Vous me seriez une peine extrême, si vous dissez publiquement votre pensée sur cette tolérance dont vous ne vous souciez guère, et qui me touche infiniment. Vous n'êtes informée que des plaisirs de Paris, et je le suis des malheurs de trois ou quatre cents mille ames qui souffrent dans les provinces.

On ne veut pas les reconnaître pour citoyens; leurs mariages font nuls; on déclare leurs enfans bâtards.

Un jeune homme de la plus grande espérance, plein de candeur et de génie, m'apporta, il y a près de six mois, cet ouvrage que je vous ai envoyé. J'ai beaucoup travaillé avec lui; je l'ai aidé de mon mieux. Les comédiens allaient jouer la pièce, lorsque des magistrats, qui ont cru reconnaître nos prêtres dans les prêtres païens, s'y sont opposés. Les comédiens étaient enchantés de cet ouvrage qui est trèsneus, et qui aurait été encore plus utile.

Gardez-vous bien, Madame, d'être aussi difficile que le procureur du roi du châtelet. Je crois que

cette tragédie sera bientôt imprimée à Paris. On la jouera, si les honnêtes gens la désirent fortement: leur voix dirige à la sin l'opinion des magistrats mêmes. Mes amis feront tout ce qu'ils pourront pour obtenir cette justice. Je vous mets à leur tête, Madame, et je vous conjure d'employer pour mon jeune homme toute votre éloquence et toutes vos bontés.

Faites-vous lire la pièce par un bon récitateur de vers. Vous verrez aisément de quoi il s'agit, et vous viendrez à notre secours. Je vous le demande avec la plus vive instance.

Quant à l'Histoire du parlement, c'est une rapfodie. Les derniers chapitres sont d'un sot et d'un ignorant qui ne sait ni le français ni l'histoire. Mon dernier chapitre à moi, c'est de vous aimer très-tendrement, et de souhaiter avec une passion malheureuse de vous voir et de vous entendre.

Adieu, Madame; cette vie n'est pas semée de roses. V.

#### LETTRE LXXIII.

#### A M A D A M E

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

Lyon, 26 de juillet.

Anacreon, de qui le style Est souvent un peu samilier, Dit, dans un certain vaudeville, Soit à Daphné, soit à Batile, Qu'il voudrait être son soulier. Je révère la Gréce antique, Mais ce compliment poëtique Paraît celui d'un cordonnier.

Pour moi, Madame, qui suis aussi vieux qu'Anacréon, je vous avoue que j'aime mieux votre tête et votre cœur que vos pieds, quelque mignons qu'ils soient. Anacréon aurait voulu les baiser à cru, et moi aussi; mais je donne net la présérence à votre belle ame.

Vous êtes, Madame, le contraire des dames ordinaires; vous donnez tout d'un coup plus qu'on ne vous demande. Il ne me faut qu'un de vos fouliers, c'est bien assez pour un vieil hermite, et vous daignez m'en offrir deux. Un seul, Madame, un seul. Il n'est jamais quession que d'un soulier dans les romans qui en parlent, et remarquez qu'Anactéon dit: Je voudrais être ton soulier, et non

pas tes souliers. Ayez donc la bonté, Madame, de m'en faire parvenir un, et vous faurez ensuite 1769. pourquoi.

Mais il y a une autre grâce plus digne de vous, que je vous demande; c'est pour la tragédie de la Tolérance. Elle est d'un jeune homme qui donne certainement de grandes espérances; il en a fait deux actes chez moi; i'y ai travaillé avec lui, moins comme à un ouvrage de poësse que comme à la fatire de la perfécution.

Vous avez senti assez que les prêtres de Pluton pouvaient être le père le Tellier, les inquisiteurs et tous les monstres de cette espèce. Le jeune auteur n'a pu obtenir que les magistrats en permissent la représentation à Paris. Je suis persuadé qu'elle y ferait un grand effet, et que la dernière scène ne déplairait pas à la cour, s'il y a une cour.

Donnez-nous votre protection, Madame, et celle du possesseur de vos pieds. On a imprimé cette pièce chez l'étranger sous le nom de la Tolérance. Ce nom fait trembler; on me la dédie, et mon nom est encore plus dangereux.

Il y a dans le royaume des Francs environ trois cents mille fous qui font cruellement traités par d'autres fous depuis long-temps. On les met aux galères, on les pend, on les roue pour avoir prié DIEU en mauvais français en plein champ; et ce qui caractérise bien ma chère nation, c'est qu'on n'en sait rien à Paris où l'on ne s'occupe que de l'opéra comique et des tracasseries de Versailles.

Oui, Madame, vous seriez la bienfaitrice du genre-humain fi, vous et M. le duc de Choifeul, vous protégiez cette pièce, et si vous pouviez un jour vous donner l'amusement de la faire repréfenter.

Votre petite-fille n'est pas contente des Guèbres, et moi je trouve l'ouvrage rempli de choses trèsneuves, très - touchantes, écrites du style le plus simple et le plus vrai.

Aidez-nous, Madame, protégez-nous. On pense depuis dix ans dans l'Europe comme cet empereur qui paraît à la dernière scène. Il se fait dans les esprits une prodigieuse révolution. C'est à une ame comme la vôtre qu'il appartient de la seconder. Le suffrage de M. le duc de Choiseul nous vaudrait une armée, Il va faire bâtir dans mon voisinage une ville qu'on appelle déjà la ville de la tolérance. S'il vient à bout de ce grand projet, c'est un temple où il sera adoré. Comptez, Madame, que réellement toutes les nations seront à ses pieds. Je me mets aux vôtres très - sérieusement, et je vous conjure d'embrasser cette assaire avec sureur, malgré toute la sage douceur de votre charmant caractère.

Agréez, Madame, le profond respect de Guillemet.

#### LETTRE LXXIV.

1769.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

31 de juillet.

Mon cher ange, j'ai à vous entretenir de la plus grande affaire de l'Europe; il s'agit de la musique de Pandore. Tous les maux qui étaient dans la boîte affligent l'univers et moi; et je n'ai pas l'espérance qu'on exécute la musique de la Borde. Est-ce que madame la duchesse de Villeroi ne pourrait pas nous rendre cette espérance que nous avons perdue, et qui était encore au sond de cette maudite boîte?

J'aime bien les Guèbres, mais j'aimerais encore mieux que Pandore réussît à la cour, supposé qu'il y en ait une. En vérité, voilà une négociation que vous devriez entreprendre. On veut du Lulli; c'est se moquer d'une princesse autrichienne élevée dans l'amour de la musique italienne et de l'allemande: il ne saut pas la faire bâiller pour sa bien-venue. On me dira peut-être que la Borde la ferait bâiller bien davantage; non, je ne le crois pas: sa musique m'a paru charmante, et le spectacle serait magnisique.

On me dira encore qu'on ne veut point tant de magnificence, qu'on ira à l'épargne; et moi je dis qu'on dépensera autant avec Lulli qu'avec la Borde, et que messieurs des menus n'épargnent jamais les frais. Mais où est le temps où on aurait joué les Guèbres? Le Tartuse, qui assurément est plus hardi,

fut représenté dans une des fêtes de Louis XIV.

O temps! ô mœurs! ô France! je ne vous reconnais plus.

Mes anges, je suis un réprouvé, je ne réussis en rien. J'avais entamé une petite négociation avec le pape pour une perruque, et je vois que j'échouerai; mais je n'aurai pas la tête assez chaude pour me fâcher.

Portez-vous bien, mes anges, et je me consolerai de tout. Je vous répéterai toujours que je voudrais bien vous revoir un petit moment avant d'aller recevoir la couronne de gloire que DIEU doit à ma piété, dans son saint paradis. V.

#### LETTRE LXXV.

#### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

4 d'auguste.

Je conçois bien, Monsieur, que les guerriers grecs et romains sesaient quelquesois des cent lieues pour aller voir des grammairiens et des raisonneurs en us et en es; mais qu'un maréchal de camp des armées des Velches, très-entendu dans l'art de tuer son prochain, vînt visiter dans des déserts un vieux radoteur, moitié rimeur, moitié penseur, c'est à quoi je ne m'attendais pas. L'amitié dont vous m'honorez a été le fruit de ce voyage. Je vous assure qu'à votre camp de Compiègne le roi n'aura pas deux meurtriers plus aimables que vous et monsieur le marquis

de Jaucourt. Vous avez tous deux rendu ma retraite délicieuse. Je vois que vous vous êtes bien aperçu que vous sessez la consolation de ma vie, puisque vous me slattez d'une seconde visite. Il semble que je ne me sois séquestré entièrement du monde que pour être plus attaché à ceux qui, comme vous, sont si dissérens du monde ordinaire, qui pensent en philosophes, et qui sentent tous les charmes de l'amitié.

Je ne doute pas, Monsieur, que votre suffrage ne contribue beaucoup au succès dont vous me dites que les Guèbres sont honorés. Je souhaite passionnément qu'on les joue, parce que cet ouvrage me paraît tout propre à adoucir les mœurs de certaines gens qui se croient nés pour être les ennemis du genre-humain. L'absurdité de l'intolérance sera un jour reconnue comme celle de l'horreur du vide et toutes les bêtises scolastiques. Si les intolérans n'étaient que ridicules, ce ne serait qu'un demi-mal; mais ils sont barbares, et c'est-là ce qui est affreux. Si je sesais une religion, je mettrais l'intolérance au rang des sept péchés mortels.

Je ne voudrais mourir que quand M. le duc de Choiseul aura bâti dans mon voisinage la petite ville de Versoy, où j'espère qu'on ne persécutera personne

Adieu, Monsieur; vous m'avez laissé en partant bien des regrets, et vous me donnez des espérances bien flatteuses. Je vous suis attaché avec le plus tendre respect jusqu'au dernier jour de ma vie. 1769.

## 1769. LETTRELXXVI.

#### AMADAME

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

7 d'auguste.

Vous me dites, Madame, que vous perdez un peu la mémoire; mais assurément vous ne perdez pas l'imagination. A l'égard du président qui a huit ans plus que moi, et qui a été bien plus gourmand, je voudrais bien savoir s'il est sâché de son état, s'il se dépite contre sa faiblesse, si la nature lui donne l'apathie consorme à sa situation; car c'est ainsi qu'elle en use pour l'ordinaire; elle proportionne nos idées à nos situations.

Vous vous fouvenez donc que je vous avais confeillé la casse. Je crois qu'il faut un peu varier ces grands plaisirs-là; mais il faut toujours tenir le ventre libre, pour que la tête le soit. Notre ame immortelle a besoin de la garde-robe pour bien penser. C'est dommage que la Métrie ait sait un assez mauvais livre sur l'homme machine; le titre était admirable.

Nous fommes des victimes condamnées toutes à la mort; nous ressémblons aux moutons qui bêlent, qui jouent, qui bondissent en attendant qu'on les égorge. Leur grand avantage sur nous est qu'ils ne se doutent pas qu'ils seront égorgés, et que nous le savons.

Il est vrai, Madame, que j'ai quelquesois de petits avertissemens; mais, comme je suis fort dévot,

je suis très-tranquille.

Je suis très-fâché que vous pensiez que les Guèbres pourraient exciter des clameurs. Je vous demande instamment de ne point penser ainsi. Efforcez-vous. je vous en prie, d'être de mon avis. Pourquoi avertir nos ennemis du mal qu'ils peuvent faire? Vraiment, si vous dites qu'ils peuvent crier, ils crieront de toute leur force. Il faut dire et redire qu'il n'y a pas un mot dont ces messieurs puissent se plaindre, que la pièce est l'éloge des bons prêtres, que l'empereur romain est le modèle des bons rois, qu'enfin cet ouvrage ne peut inspirer que la raison et la vertu : c'est le sentiment de plusieurs gens de bien qui sont aussi gens d'esprit. Mettez - vous à leur tête, c'est votre place. Criez bien fort, ameutez les honnêtes gens contre les fripons. C'est un grand plaisir d'avoir un parti, et de diriger un peu les opinions des hommes.

Si on n'avait pas eu de courage, jamais Mahomet n'aurait été représenté. Je regarde les Guèbres comme une pièce sainte, puisqu'elle finit par la modération et par la clémence, Athalie, au contraire, me paraît d'un très - mauvais exemple; c'est un chefd'œuvre de versification, mais de barbarie sacerdotale. Je voudrais bien savoir de quel droit le prêtre Joad fait assassiner Athalie, âgée de quatre-vingtdix ans, qui ne voulait et qui ne pouvait élever le petit Joas que comme son héritier? Le rôle de ce prêtre est abominable.

Avez-vous jamais lu, Madame, la tragédie de

1769.

Saul et David (\*)? On l'a jouée devant un grand roi; on y frémissait et on y pâmait de rire; car tout y est pris mot pour mot de la Sainte-Ecriture.

Votre grand'maman est donc toujours à la campagne? Je suis bien fâché de tous ces petits tracas; mais, avec sa mine et son ame douce, je la crois capable de prendre un parti serme, si elle y était réduite. Son mari, le capitaine de dragons, est l'homme du royaume dont je sais le plus de cas. Je ne crois pas qu'on puisse ni qu'on ose faire de la peine à un si brave officier qui est aussi aimable qu'utile.

Adieu, Madame; vivez, digérez, pensez. Je vous aime de tout mon cœur: dites à votre ami que je l'aimerai tant que je vivrai. V.

### LETTRE LXXVII.

#### A M. DE CHABANON.

7 d'auguste.

J'AIMERAIS encore mieux, mon cher ami, une bonne tragédie et une bonne comédie que des éloges de Racine et de Molière; mais enfin, il est toujours bon de rendre justice à qui il appartient.

Il me paraît qu'on a rendu justice à l'arlequinade substituée à la dernière scène de l'inimitable tragédie d'Iphigénie. Il y avait beaucoup de témérité de mettre le récit d'Ulysse en action. Je ne sais

<sup>(\*)</sup> Voyez le vol. des Facéties.

pas quel est le profane qui a osé toucher ainsi aux choses saintes.

1769.

Comment ne s'est-on pas aperçu que le spectacle d'Eriphyle se facrissant elle-même, ne pouvait saire auçun esset, par la raison qu'Eriphyle, n'étant qu'un personnage épisodique et un peu odieux, ne pouvait intéresser? Il ne saut jamais tuer sur le théâtre que des gens que l'on aime passionnément.

Je m'intéresse plus à l'auteur des Guèbres qu'à celui de la nouvelle scène d'Iphigénie. C'est un jeune homme qui mérite d'être encouragé; il n'a que de bons sentimens, il veut inspirer la tolérance, c'est toujours bien fait: il pourra y réussir dans cinquante ou soixante ans. En attendant, je crois que les honnêtes gens doivent le tolérer lui-même, sans quoi il ferait exposé à la fureur des jansénistes qui n'ont d'indulgence pour personne. Tous les philosophes devraient bien élever leur voix en faveur des Guèbres. l'ai vu cette pièce imprimée, dans le pays étranger, sous le nom de la Tolérance; mais on est bien tiède aujourd'hui à Paris sur l'intérêt public; on va à l'opéra comique le jour qu'on brûle le chevalier de la Barre, et qu'on coupe la tête à Lalli. Ah! Parisiens, Parisiens! vous ne savez que danser autour des cadavres de vos frères. Mon cher ami, vous n'êtes pas velche. V.

## 1769. LETTRE LXXVIII.

## A M. THIRIOT.

Le 9 d'auguste.

GRAND merci de ce que vous préférez le mois d'auguste au barbare mois d'août; vous n'êtes pas velche.

Je ne vous démentirai pas sur les Guèbres, j'en connais l'auteur; c'est un jeune homme qu'il saut encourager. Il paraît avoir de fort bons sentimens sur la tolérance. Les honnêtes gens doivent rembarrer avec vigueur les méchans allégoristes qui trouvent par-tout des allusions odieuses: ces gens-là ne sont bons qu'à commenter l'Apocalypse. Les Guèbres n'ont pas le moindre rapport avec notre clergé qui est assurément très - humain, et qui de plus est dans l'heureuse impuissance de nuire.

Je ne crois pas que la comédie du Dépositaire, que vous m'avez envoyée, soit de la sorce des Guèbres; une comédie ne peut jamais remuer le cœur comme une tragédie; chaque chose doit être à son rang.

Je ne crois pas que Lacombe vous donne beaucoup de votre comédie. Une pièce non jouée, et qui probablement ne le sera point, est toujours trèsmal vendue; en tout cas, mon ancien ami, donnez-la à l'enchère.

Je ne sais rien de si mal écrit, de si mauvais, de si plat, de si faux, que les derniers chapitres de l'Histoire du parlement. Je ne conçois pas comment un livre, dont le commencement est si sage, peut finir si ridiculement; les derniers chapitres ne sont pas même français. Vous me serez un plaisir extrême de m'envoyer ces deux volumes de Mélanges historiques par les guimbardes de Lyon.

Je vous plains de souffrir comme moi; mais avouez qu'il est plaisant que j'aye attrapé ma soixante et seizième année en ayant tous les jours

la colique.

Mon ami, nous fommes des roseaux qui avons vu tomber bien des chênes.

### LETTRE LXXIX.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

10 d'auguste.

Voici, mon cher ange, la copie de la lettre que j'écris à M. le duc d'Aumont. S'il n'en est pas touché, il a le cœur dur; et si son cœur est dur, son oreille l'est aussi. La musique de M. de la Borde est douce et agréable. Madame Denis qui s'y connaît en est extrêmement contente. C'est elle qui m'a déterminé à écrire à M. le duc d'Aumont, en m'assurant que vous approuveriez cette démarche; mais, après avoir fait ce pas, il serait triste de reculer. J'ai sort à cœur le succès de cette affaire, pour plus d'une raison; c'est la seule chose qui pourrait déterminer un certain voyage; d'ailleurs il serait bien désagréable pour la Borde d'avoir sollicité une grâce dont îl

1769.

peut très-bien se passer, et de n'avoir pu l'obtenir. En vérité, ce serait à lui qu'on devrait demander fa musique comme une grâce. Il est ridicule de présenter une vieille musique purement française à une princesse qui est entièrement pour le goût italien. Vous devriez bien mettre madame la duchesse de Villeroi dans notre parti.

Au reste, si la Borde s'adresse à la personne qui est si bien avec notre premier gentilhomme de la chambre, je ne crois pas que cela doive faire la moindre peine à l'adverse partie qui ne se mêle point du tout des opéra.

Je ne sais si la Borde est assez heureux pour être connu de vous; c'est un bon garçon, complaisant et aimable, et dont le caractère mérite qu'on s'intéresse à lui, d'autant plus qu'il aime les arts pour eux-mêmes, et sans aucune vue qui puisse avilir un goût si respectable. En un mot, mon cher ange, faites ce que vous pourrez, et que l'espérance me reste encore au fond de la boîte.

J'espère surtout que madame d'Argental se porte mieux par le beau temps que nous avons.

Je vous répète encore que, quoique je sois trèssûr qu'on m'a pris beaucoup de papiers, je ne veux jamais connaître l'auteur de cette indiscrétion; et si on accufait dans le public celui que l'on foupconne, je prendrais hautement son parti, comme j'ai déjàfait en pareille occasion.

On dit que l'abbé de Chauvelin se meurt, et que le président Hénault est dans les limbes; pour moi, je suis toujours dans le purgatoire, et je me croirais dans le paradis, si je pouvais vous embrasser. V.

LETTRE

# 25 105 L . E . T T . R E 1 L : Xh X X X . 1 1 1 7 69!

#### · A M'A D' A' M E to the state of th

### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

# MADAME GARGANTUA.

'A reçu le foulier dont il a plu à votre grandeur de me gratifier; il est long d'un pied de roi et d'un demi-pouce; et, comme j'ai oui dire que vous êtes de la taille la mieux proportionnée, il est clair que vous devez avoir sept pieds trois pouces et demi de haut, ce qui, avec les deux pouces et demi de votre talon, composé une dame de fept pieds fix pouces: c'est une taille fort avantageuse. On dira, tant qu'on voudra, que la Vénus de Médicis est petite, mais Minerve était très-grande. 477 EL 77

C'est à Minerve à me dire si elle aime les Guèbres. L'auteur sera enchanté de ne lui pas déplaire; il me l'a dit lui-même. C'est précisément votre tolérance qu'il demande. On s'est bien donné de garde de l'imprimer à Paris sous le titre de la Tolérance. Tout ce qu'on demande à vos grâces, Madame, c'est que vous en disiez un peu de bien. Il y a des ames approchantes de la vôtre qui la prennent. fous leur protection, et il n'y a que ce moyen-là de lui procurer une entrée agréable dans le monde. On se garde bien de vous compromettre; mais on

Corresp. générale.

Tome X. \* L

croit ne point abuser de vos bontés, en vous sup-1769. pliant de joindre tout doucement votre voix à celles qui favorisent ces pauvres Guèbres.

> Quant à la ville de la tolérance, il est bien clair que ce ne sera pas là son nom; mais, si la chose n'y est pas, j'assure le maître de votre pied qu'elle ne

fera jamais peuplée.

L'histoire dont vous me faites l'honneur de me parler, Madame, m'a paru écrite de deux mains bien dissérentes; la fin est remplie d'erreurs, de sottises monstrueuses et de solécismes. Cette sin est impertinente de tout point. Je crois qu'il n'y a qu'un Fréron dans le monde qui puisse l'attribuer à mon ami. Il mourrait d'un excès d'indignation, si un être raisonnable et honnête pouvait perdre la raison et l'honnêteté au point de lui attribuer une si insame rapsodie. Je me sâche presque en vous parlant. Je mets ma tête dans votre soulier (elle y entre trèsaisément) pour oublier des idées si désagréables; et me consiant à votre tête et à votre cœur beaucoup plus qu'à vos souliers, je suis avec un prosond respect.

Madame Gargantua,

votre, &c. Guillemet.

July (1)

en in the second second to the I.

for principal to the second of the property of the property of the second of the secon

### LETTRE LXXXI

1769.

### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

i 6 d'auguste.

Vous êtes trop bon, Monsieur. Il est vrai que j'ai eu un petit avertissement; il est bon d'en avoir quelquesois pour mettre ordre à ses affaires, et pour n'être pas pris au pied levé. Cette vie-ci n'est qu'une assez misérable comédie; mais soyez bien sûr que je vous serai tendrement attaché jusqu'à la dernière ligne de mon petit rôle.

Dès qu'il y aura quelque chose de nouveau dans nos quartiers, je ne manquerai pas de vous l'envoyer. Voyez si vous voulez que ce soit sous le contre-seing de M. le duc de Choiseul, ou sous celui de monseigneur le duc d'Orléans.

Je voudrais bien que ce prince protégeât un peu les Guèbres. Henri IV, dont il a tant de choses, les protégea; et la dernière scène des Guèbres est précisément l'édit de Nantes. Ceci n'est point un amusement de poësse, c'est une affaire qui concerne l'humanité. Les Velches ont encore des préjugés bien infames. Il n'y a rien de si sot, de si méprisable qu'un velche; mais il n'y a rien de si aimable et de si généreux qu'un français. Vous êtes trèsfrançais, Monsieur; c'est en cette qualité que vous agréerez mon très-tendre respect.

### 1769. LETTRE LXXXII.

### AMMELIE DE BEAUMONT.

17 d'auguste.

MADAME Denis, mon cher Ciceron, m'a mandé que, lorsque vous protégez si bien l'innocence de vos cliens, vous me saites à moi la plus énorme injustice. Vous pensez qu'en fermant ma porte à une infinité d'étrangers qui ne venaient chez moi que par une vaine curiosité, je la ferme à mes amis, à ceux que je révère.

Si vous venez à Lyon, ce dont je doute encore, j'irai vous y trouver plutôt que de ne vous pas voir. Si vous venez à Genève, je vous conjurerai de ne pas oublier Ferney; vous ranimerez ma vicillesse, j'embrasserai le désenseur des Calas et de Sirven, mon cœur s'ouvrira au vôtre; je jouirai de la consolation des philosophes, qui conssiste à rechercher la vérité avec un homme qui la connaît.

Vous avez mis le sceau à votre gloire, en rétablissant l'innocence et l'honneur de M. de la Luzerne. Vous êtes

Et nobilis et decens, Et pro follicitis non tacitus reis.

Je ne sais si vous êtes informé de l'aventure d'un nommé Martin, condamné à être roué par je ne sais quel juge de village en Barrois, sur les présomptions les plus équivoques. La tournelle étant un

peu pressée, et le pauvre Martin se désendant assez mal, a confirmé la sentence. Martin a été roué dans son village. Trois jours après, le véritable coupable a été reconnu; mais Martin n'en a pas moins comparu devant DIEU avec ses bras et ses cuisses rompus. On dit que ces choses arrivent quelquesois chez les Velches.

Je vous embrasse bien tendrement, et je me mets aux pieds de madame de Beaumont.

### LETTRE LXXXIII.

#### A U M E M E.

Le 19 d'auguste.

JE ne conçois plus rien, mon cher Cicéron, à la jurisprudence de ce siècle. Vous rendez l'affaire de M. de la Luzerne claire comme le jour, et cependant les juges ont semblé décider contre lui. Je souhaite que d'autres juges lui soient plus savorables; mais que peut-on espérer? tout est arbitraire.

Nous avons plus de commentaires que de lois, et ces commentaires se contredisent. Je ne connais qu'un juge équitable, encore ne l'est-il qu'à la longue: c'est le public. Ce n'est qu'à son tribunal que je veux gagner le procès des Sirven. Je suis très-sûr que votre ouvrage sera un chef-d'œuvre d'éloquence, qui mettra le comble à votre réputation. Votre succès m'est nécessaire pour balancer l'horreur où me plongera long-temps la catastrophe

176g.

affreuse du chevalier de la Barre qui n'avait à se reprocher que les solies d'un pagé, et qui est mort comme Socrate. Cette affaire est un tissu d'abominations, qui inspire trop de mépris pour la nature humaine.

Vous plaidez en vérité pour le bien de madame votre femme comme Cicéron pro domo sua. Je ne vois pas qu'on puisse vous resuser justice. Vous aurez une fortune digne de vous, et vous serez des Tus-

culanes après vos Oraisons.

Je croyais que madame de Beaumont était entièrement guérie. Ne doutez pas, mon cher Monsieur, du vif intérêt que je prends à elle. Je sens combien sa société doit vous consoler des outrages qu'on fait tous les jours à la raison. Que ne pouvez-vous plaider contre le monstre du fanatisme! Mais devant qui plaideriez-vous? ce serait parler contre Cerbère au tribunal des suries. Je m'arrête pour écarter ces affreux objets, pour me livrer tout entier au doux sentiment de l'estime et de l'amitié la plus vraie.

### LETTRE LXXXIV.

1769.

#### A M. LE DUC DE CHOISEUL.

Requête de l'hermite de Ferney, présentée par M. Coste, médecin.

#### Auguste.

Rien n'est plus à sa place que la supplication d'un vieux malade pour un jeune médecin; rien n'est plus juste qu'une augmentation de petits appointemens, quand le travail augmente. Monseigneur sait parfaitement que nous n'avions autrefois que des écrouelles dans les déserts de Gex, et que, depuis qu'il y a des troupes, nous avons quelque chose de plus fort. Le vieil hermite qui, à la vérité, n'a reçu aucun de ces deux bienfaits de la Providence, mais qui s'intéresse sincèrement à tous ceux qui en font honorés, prend la liberté de représenter douloureusement et respectueusement que le sieur Coste notre médecin très-aimable, qui compte nous empêcher de mourir, n'a pas de quoi vivre, et qu'il est en ce point tout le contraire des grands médecins de Paris. Il supplie monseigneur de vouloir bien avoir pitié d'un petit pays dont il fait l'unique espérance. (\*)

<sup>(\*)</sup> M. Coste a obtenu 1200 livres de pension et 600 livres pour les frais de son voyage.

# 1769. LETTRE LXXXV.

### A.M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 30 d'auguste.

JE fais qu'il est beau d'être modeste, mais il ne faut pas être indissérent sur sa gloire. Je me slatte, Monfeigneur, que du moins cette petite édition, que j'ai eu l'honneur de vous envoyer, ne vous aura pas déplu. Elle devrait vous rebuter, s'il y avait de la slatterie; mais il n'y a que de la vérité. Je ne vois pas pourquoi ceux qui rendent service à la patrie n'en seraient pas payés de leur vivant. Salomon dit que les morts ne jouissent de rien, et il faut jouir.

J'ai eu l'honneur de vous parler de l'opéra de M. de la Borde. Permettez-moi de vous présenter une autre requête sur une chose beaucoup plus aisée que l'arrangement d'un opéra, c'est d'ordonner les Scythes pour Fontainebleau au lieu de Mérope, ou les Scythes après Mérope, comme il vous plaira; vous me ferez le plus grand plaisir du monde. J'ai des raisons essentielles pour vous faire cette prière. Je vous demande en grâce de faire mettre les Scythes sur la liste de vos saveurs pour Fontainebleau. Mes soixante et seize ans et mes maladies ne m'empêchent pas, comme vous voyez, de penser encore un peu aux bagatelles de ce monde. Pardonnez-les-moi en saveur de ma grande passion, c'est celle de vous

faire encore une fois ma cour avant de mourir, et de vous renouveler mon très-tendre et profond respect. V.

### LETTRE LXXXVI.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

30 d'auguste.

Mon cher ange, j'ai été un peu malade; je ne fuis pas de fer, comme vous favez; c'est ce qui fait que je ne vous ai pas remercié plutôt de votre dernière lettre.

Le jeune auteur des Guèbres m'est venu trouver; il a beaucoup ajouté à son ouvrage, et j'ai été assez content de ce qu'il a sait de nouveau: mais tous ses soins et toute sa sagesse ne désarmeront probablement pas les prêtres de Pluton. On était près de jouer cette pièce à Lyon; la seule crainte de l'archevêque, qui n'est pourtant qu'un prêtre de Vénus, a rendu les empressemens des comédiens inutiles.

L'intendant veut la faire jouer à sa campagne; je ne sais pas encore ce qui en arrivera. Il se trouve, par une fatalité singulière, que ce n'est pas la prêtraille que nous avons à combattre dans cette occasion, mais les ennemis de cette prêtraille qui craignent de trop offenser leurs ennemis.

J'ai écrit à M. le maréchal de Richelieu pour le prier de faire mettre les Scythes fur la liste de Fontainebleau. Les Scythes ne valent pas les Guèbres, il s'en

faut beaucoup; mais, tels qu'ils sont, ils pourront 1769. être utiles à le Kain, et lui fournir trois ou quatre représentations à Paris.

Je me flatte que la rage de m'attribuer ce que je

n'ai pas fait est un peu diminuée.

Je ne me mêle point de l'affaire de Martin : elle n'est que trop vraie, quoiqu'en dise mon gros petit neveu qui a compulse les registres de la tournelle de cette année, au lieu de ceux de 1767; mais j'ai bien assez des Sirven sans me mêler des Martin. Je ne peux pas être le don Quichotte de tous les roués et de tous les pendus. Je ne vois de tous côtés que les injustices les plus barbares. Lalli et son bâillon, Sirven, Calas, Martin, le chevalier de la Barre, se présentent quelquesois à moi dans mes rêves. On croit que notre siècle n'est que ridicule, il est horrible. La nation passe un peu pour être une jolie troupe de singes; mais, parmi ces singes, il y a des tigres, et il y en a toujours eu. J'ai toujours la fièvre le 24 du mois d'auguste, que les barbares Velchés nomment août; vous favez que c'est le jour de la Saint-Barthelemi : mais je tombe en défaillance le 14 de mai où l'esprit de la ligue catholique, qui dominait encore dans la moitié de la France, assassina Henri IV par les mains d'un révérend père feuillant. Cependant les Français dansent comme si de rien n'était.

Vous me demandez ce que c'est que l'aventure du pape et de la perruque. C'est que mon ex-jésuite Adam voulait me dire la messe en perruque, pour ne pas s'enrhumer; et que j'ai demandé cette permission au pape qui me l'a accordée. Mais l'évêque,

qui est une tête à perruque, est venu à la traverse; et il ne tient qu'à moi de lui faire un procès en cour de Rome, ce qu'assurément je ne serai pas.

1769.

Le parlement de Toulouse semble faire amende honorable aux manes de Calas, en savorisant l'innocence de Sirven. Il a déjà rendu un arrêt par lequel il déclare le juge subalterne, qui a jugé toute la famille à être pendue, incapable de revoir cette affaire, et la remet à d'autres juges: c'est beaucoup. Je regarde le procès des Sirven comme gagné; j'avais besoin de cette consolation.

Mes tendres respects à mes deux anges. V.

### LETTRE LXXXVII.

## A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

31 d'auguste.

Lest vrai, Monsieur, que j'ai été sort malade. C'est le partage ordinaire de la vieillesse, surtout quand on est né avec un tempérament saible; et ces petits avertissement sont des coups de cloche qui annoncent que bientôt il n'y aura plus d'heure pour nous. Les bêtes ont un grand avantage sur l'espèce humaine; il n'y a point de coup de cloche pour les animaux, quelque esprit qu'ils aient; ils meurent tous sans qu'ils s'en doutent; ils n'ont point de théologiens qui leur apprennent les quatre sins des bêtes; on ne gêne point leurs derniers momens par des cérémonies impertinentes et souvent odicusses;

il ne leur en coûte rien pour être enterrés, on ne plaide point pour leurs testamens: mais aussi nous avons sur eux une grande supériorité, car ils ne connaissent que l'habitude, et nous connaissons l'amitié. Les chiens barbets ont beau avoir la réputation d'être les meilleurs amis du monde, ils ne nous valent pas.

Vous me faites sentir du moins, Monsieur, cette consolation dans toute son étendue.

Je n'ai jamais eu l'honneur de voir madame Gargantua, je ne connais d'elle qu'un foulier qui annonce la plus grande taille du monde; mais je connais d'elle des lettres qui me font croire qu'elle a l'esprit beaucoup plus délicat que ses pieds ne font gros.

Je lui passe de ne pas aimer Catau; c'est entre elles deux qui sera la plus grande: mais je ne lui passe pas de croire qu'une rapsodie contre laquelle vous m'avez vu si en colère, puisse être de moi.

La compagnie des Indes, dont vous me parlez, paye actuellement le fang de Lalli; mais qui payera le fang du chevalier de la Barre?

Ne soyez point étonné, Monsieur, que j'aye été malade au mois d'auguste que les Velches appellent août. J'ai toujours la sièvre vers le 24 de ce mois, comme vers le 14 de mai. Vous devinez bien pourquoi, vous dont les ancêtres étaient attachés à Henri IV. Votre visite et votre souvenir sont un baume sur toutes mes blessures. Conservez-moi des bontés dont le prix m'est si cher.

# LETTRE LXXXVIII.

769

# A M. L'ABBÉ AUDRA, à Toulouse.

A Ferney, le 4 de septembre.

E ne conçois pas, Monsieur, pourquoi cet infortuné Sirven se hâte si fort de se remettre en prison à Mazamet, puisque vous serez à la campagne jusqu'à la Saint-Martin. Il faut qu'il s'abandonne entièrement à vos conseils. Je crains pour sa tête dans une prison où il sera probablement long-temps. Il m'a envoyé la consultation des médecins et chirurgiens de Montpellier. Il est clair que le rapport de ceux de Mazamet était absurde, et que l'ignorance et le fanatisme ont condamné, flétri, ruiné une samille entière et une famille très-vertucuse. l'ai eu tout le temps de la connaître; elle demeure, depuis six ans, dans mon voisinage. La mère est morte de douleur en me venant voir; elle a pris DIEU à témoin de son innocence à fon dernier moment; elle n'avait pas même besoin d'un tel témoin.

Ce jugement est horrible, et déshonore la France dans les pays étrangers. Vous travaillez, Monsieur, non-seulement pour secourir l'innocence opprimée, mais pour rétablir l'honneur de la patrie.

J'espère béaucoup dans l'équité et dans l'humanité de monsieur le procureur général. M. le prince de Beauvau lui a écrit, et prend cette affaire fort à cœur; mais je crois qu'on n'a besoin d'aucune sollicitation dans une cause que vous désendez. Je suis même persuadé que le parlement embrassera avec

zèle l'occasion de montrer à l'Europe qu'il ne peut être séduit deux sois par le fanatisme du peuple, et 1769. par de malheureuses circonstances qui peuvent tromper les hommes les plus équitables et les plus habiles. l'ai toujours été convaincu qu'il y avait, dans l'affaire des Calas, de quoi excuser les juges. Les Calas étaient très-innocens, cela est démontré; mais ils s'étaient contredits. Ils avaient été assez imbécilles pour vouloir fauver d'abord le prétendu honneur de Marc-Antoine leur fils, et pour dire qu'il était mort d'apoplexie, lorsqu'il était évident qu'il s'était défait lui-même. C'est une aventure abominable; mais enfin on ne peut reprocher aux juges. que d'avoir trop cru les apparences. Or, il n'y a ici nulle apparence contre Sirven et sa famille. L'alibi est prouve invinciblement; cela seul devait arrêter le juge ignorant et barbare qui l'a condamné.

On m'a mandé que le parlement avait déjà nommé d'autres juges pour revoir le procès en première instance. Si cette nouvelle est vraie, je tiens la réparation sûre; si elle est fausse, je ferai affligé. Je voudrais être en état de faire, dès à présent, le voyage de Toulouse. Je me flatte que les magistrats me verraient avec bonté, et qu'ils me verraient avec d'autant moins mauvaisgré d'avoir pris si hautement le parti des Calas, que j'ai toujours marqué, dans mes démarches, le plus prosond respect pour le parlement, et que je n'ai imputé l'horreur de cette catastrophe qu'au fanatisme dont le peuple était enivré. Si les hommes connaissaient le prix de la tolérance; si les lois romaines, qui sont le fond de votre, jurisprudence, étaient mieux suivies, on verrait moins

de ces crimes et de ces supplices qui effraient la nature. C'est le seul esprit d'intolérance qui assassina Henri III, Henri IV, votre premier président Duranti et l'avocat général Rassis; c'est lui qui a sait la Saint-Barthelemi; c'est lui qui a fait expirer Calas sur la roue. Pourquoi ces abominations n'arrivent-elles qu'en France? pourquoi tant d'assassinats religieux, et tant de lettres de cachet, prodiguées par le jésuite le Tellier, sont-ils le partage d'un peuple si renommé pour la danse et pour l'opéra comique?

Tant que vous aurez des pénitens blancs, gris et noirs, vous ferez exposés à toutes ces horreurs. Il n'y a que la philosophie qui puisse vous en tirer; mais la philosophie vient à pas lents, et le fanatisme

parcourt la terre à pas de géant.

Z: : . .

Je me consolerai, et j'aurai quelque espérance de voir les hommes devenir meilleurs, si vous faites rendre aux Sirven une justice complète. Je vous prie, Monsieur, de ne vous point rebuter des irrégularités dans lesquelles peut tomber un homme accablé d'une infortune de sept années, capable de déranger la meilleure tête.

Au reste, il doit avoir encore assez d'argent, et il n'en manquera pas. Je suis tout près de faire ce que veut M. d'Arquier. Je pense entièrement comme lui; il m'a pris par mon faible, et vous augmentez beaucoup l'envie que j'ai de rendre ce petit service à la littérature. Il saudrait pour cela être sur les lieux, il saudrait passer l'hiyer à Toulouse. C'est une grande entreprise pour un vieillard de soixante et quinze ans, qui aime toujours passionnément les beaux arts, mais qui n'a que des desirs et point de sorce.

### 176 RECUEIL DES LETTRES

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec tous les fentimens d'estime, et j'ose dire d'amitié que vous méritez, votre, &c.

P. S. Notre ami l'abbé Morellet a donc écrasé la compagnie des Indes; mais cette compagnie a fait couper le cou à Lalli qui, à mon gré, ne le méritait pas. Il y avait quelques gens employés aux Indes qui méritaient mieux une pareille catastrophe; c'est ainsi que va le monde. Tout ira bien dans la Jérusalem céleste.

## LETTRE LXXXIX.

A M A D A M E

### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

Ferney, 4 de septembre.

#### MADAME GARGANTUA,

Pardon de la liberté grande; mais, comme j'ai appris que monseigneur votre époux forme une colonie dans les neiges de mon voisinage, j'ai cru devoir vous montrer à tous deux ce que notre climat, qui passe pour celui de la Sibérie sept mois de l'année, peut produire d'utile.

Ce sont mes vers à soie qui m'ont donné de quoi saire ces bas; ce sont mes mains qui ont travaillé à les sabriquer chez moi, avec le sils de Calas; ce sont les premiers bas qu'on ait saits dans le pays.

Daignez

Daignez les mettre, Madame, une seule sois; montrez ensuite vos jambes à qui vous voudrez; et si on n'avoue pas que ma soie est plus sorte et plus belle que celle de Provence et d'Italie, je renonce au métier; donnez-les ensuite à une de vos semmes, ils lui dureront un an.

Il faut donc que monseigneur votre époux soit bien persuadé qu'il n'y a point de pays si disgracié de la nature qu'on ne puisse en tirer parti.

Je me mets à vos pieds, j'ai fur eux des desseins; Je les prie humblement de m'accorder la joie De les favoir logés dans ces mailles de soie, Qu'au milieu des frimats je formai de mes mains. Si la Fontaine a dit, déchaussons ce que j'aime,

J'ofe prendre un plus noble soin; Mais il vaudrait bien mieux, j'en juge par moi même, Vous contempler de près que vous chausser de loin.

Vous verrez, madame Gargantua, que j'ai pris tout juste la mesure de votre soulier. Je ne suis sait pour contempler ni vos yeux ni vos pieds, mais je suis tout sier de vous présenter de la soie de mon cru. Si jamais il arrive un temps de disette, je vous enverrai, dans un cornet de papier, du blé que je sème, et vous verrez si je ne suis pas un bon agriculteur digne de votre protection.

On dit que vous avez reçu parfaitement un petit médecin de votre colonie; mais un laboureur est bien plus utile qu'un médecin. Je ne suis plus typographe; je me donne entièrement à l'agriculture, depuis le poème des Saisons de M. de Saint-Lambert.

Corresp. générale. Tome X. # M

1769.

Cependant, s'il paraît quelque chose de bien philo-1769. sophique qui puisse vous amuser, je serai toujours à vos ordres.

> Agréez, Madame, le profond respect de votre ancien colporteur, laboureur et manufacturier, Guillemet.

### LETTRE X C.

#### AMADAME

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

#### 6 de septembre.

Je viens de faire ce que vous voulez, Madame; vous favez que je me fais toujours lire pendant mon dîner. On m'a lu un éloge de Molière, qui durera autant que la langue française: c'est le Tartuse.

Je n'ai point lu celui qui a été couronné à l'académie française. Les prix institués pour encourager les jeunes gens, sont très-bien imaginés: on n'exige pas d'eux des ouvrages parfaits; mais ils en étudient mieux la langue, ils la parlent plus exactement, et cet usage empêche que nous ne tombions dans une barbarie complète.

Les Anglais n'ont pas besoin de travailler pour des prix; mais il n'y a pas chez eux de bon ouvrage sans récompense: cela vaut mieux que des discours académiques. Ces discours sont précisément comme les thèmes que l'on sait au collége: ils n'influent

en rien sur le goût de la nation. Ce qui à corrompu le goût, c'est principalement le théâtre, où l'on applaudit à des pièces qu'on ne peut lire; c'est la manie de donner des exemples, c'est la facilité de faire des choses médiocres, en pillant le siècle passé, et en se croyant supérieur à lui.

Je prouverais bien que les choses passables de ce temps-ci sont toutes puisées dans les bons écrits du siècle de Louis XIV. Nos mauvais livres sont moins mauvais que les mauvais que l'on sesait du temps de Boileau, de Racine et de Molière, parce que, dans ces plats ouvrages d'aujourd'hui, il y a toujours quelques morceaux tirés visiblement des auteurs du règne du bon goût. Nous ressemblons à des voleurs qui changent et qui ornent ridiculement les habits qu'ils ont dérobés, de peur qu'on ne les reconnaisse. À cette friponnerie s'est jointe la rage de la dissertation et celle du paradoxe. Le tout compose une impertinence qui est d'un ennui mortel.

Je vous promets bien, Madame, de prendre toutes ces sottises en considération l'hiver prochain, si je suis en vie, et de faire voir à mes chers compatriotes que, de français qu'ils étaient, ils sont devenus velches.

Ce font les derniers chapitres que vous avez lus qui font assurément d'une autre main, et d'une main très-mal-adroite. Il n'y a ni vérité dans les saits, ni pureté dans le style. Ce sont des guenilles qu'on a cousues à une bonne étosse.

On va faire une nouvelle édition des Guèbres que j'aurai l'honneur de vous envoyer. Criez bien fort pour ces bons Guèbres, Madame; criez, 1769.

faites crier; dites combien il serait ridicule de ne point jouer une pièce si honnête, tandis qu'on représente tous les jours le Tartuse.

Ce n'est pas assez de hair le mauvais goût, il saut détester les hypocrites et les persécuteurs; il saut les rendre odieux et en purger la terre. Vous ne détestez pas assez 'ces monstres-là. Je vois que vous ne haissez que ceux qui vous ennuient. Mais pourquoi ne pas hair aussi ceux qui ont voulu vous tromper et vous gouverner? ne sont-ils pas d'ailleurs cent sois plus ennuyeux que tous les discours académiques? et n'est-ce pas là un crime dont vous devez les punir? mais en même temps n'oubliez pas d'aimer un peu le vieux solitaire qui vous sera tendrement attaché tant qu'il vivra.

Vous savez que votre grand'maman m'a envoyé, un soulier d'un pied de roi de longueur. Je lui ai envoyé une paire de bas de soie qui entrerait à peine dans le pied d'une dame chinoise. Cette paire de bas, c'est moi qui l'ai faite; j'y ai travaillé avec un fils de Calas. J'ai trouvé le secret d'avoir des vers à soie dans un pays tout couvert de neiges, sept mois de l'année; et ma soie, dans mon climat barbare, est meilleure, que celle d'Italie. J'ai voulu que le mari de votre grand'maman, qui sonde actuellement une colonie dans notre voisinage; vît par ses yeux que l'on peut avoir des manusactures dans notre climat horrible.

Je suis bien las d'être aveugle tous les hivers, mais je ne dois pas me plaindre devant vous. Je serais comme ce sot prêtre qui osait crier, parce que les Espagnols le sesaient brûler en présence de son empereur qu'on brûlait aussi. Vous me diriez comme l'empereur: Et moi, suis-je sur un lit de roses?

1769.

Vous êtes malheureuse toute l'année, et moi je ne le suis que quatre mois: je suis bien loin de murmurer, je ne plains que vous. Pourquoi les causes secondes vous ont-elles si maltraitée? pourquoi donner l'être, sans donner le bien-être? c'est-là ce qui est cruel.

Adieu, Madame, consolons-nous. V.

# LETTREEXCI.

### A . M. DE BORDES, a Lyon,

Septembre.

Voici le fait, mon cher ami: M. de Sartine a fait imprimer les Guèbres par Lacombe, mais il ne veut pas être compromis. Les ministres souhaitent qu'on la joue; mais ils veulent qu'on la représente d'abord en province. On en donne, cette semaine, une représentation à Orangis, à deux lieues de Paris. Vous pouvez compter sur la vérité de ce que je vous mande.

Tout bien considéré, M. de Flesselles pourrait écrire à M. de Sartine. Il est certain qu'il répondra-favorablement. Je vous réponds de même de M. le duc de Choiseul, de M. le duc de Prassin, de monsieur le chancelier. A l'égard du roi, il ne se mêle en aucune manière de ces bagatelles.

J'ai fait, réflexion qu'il faut bien se donner de garde de fournir à un évêque, quel qu'il soit, le

prétexte de se flatter qu'on doive le consulter sur les divertissemens publics ou particuliers. On joue tous les jours le Tartuse sans faire aux prêtres le moindre compliment; ils ne doivent se mêler en rien de ce qui ne regarde pas l'Eglise; c'est la maxime du conseil du roi et de toutes les juridictions du royaume. Le temps est passé où les hypocrites gouvernaient les sots. Il saut détruire aujourd'hui un pouvoir aussi odieux que ridicule. On ne peut mieux parvenir à ce but qu'en jouant les Guèbres, qui rendent la persécution exécrable, sans que ceux qui veulent être persécuteurs puissent se plaindre.

On sit très-mal, à mon avis, de priver la ville de Lyon de l'usage où elle était, de donner une petite sête le premier dimanche du carême, et de craindre les menaces que sesait un certain homme d'écrire à la cour. Soyez très-sûr que le corps de ville l'aurait emporté sur lui sans dissiculté, et que ses lettres à la cour ne seraient pas plus d'esset que les excommunications de Reixonico. Je ne connais pas quel rapport le parlement de Bretagne peut avoir avec l'intendant de Lyon; mais je conçois très-bien qu'il vaut mieux jouer une tragédie que de donner à jouer à des jeux de hasard ruineux; qui doivent être ignorés dans une ville de manufactures.

Au reste, rien ne presse. Ce petit divertissement sera aussi bon en novembre qu'en septembre. Je ne sais, mon cher ami, si ma santé me permettra de saire le voyage; mais si je le sais, il saudra que je vive à Lyon dans la plus grande retraite; que je n'y vienne que pour consulter des médecins, et que

je ne fasse absolument aucune visite. Je me meurs d'envie de vous embrasser. V.

17.69.

N. B. Ne soyez point étonné que les évêques espagnols aillent publiquement à la comédie; c'est l'usage. Les prêtres espagnols sont en cela plus sensés que les nôtres. Il y a plusieurs pièces de théâtre à Madrid, qui finissent par ite, comadia est. Alors chacun fait le signe de la croix et va souper avec sa maîtresse.

#### LETTRE X CII.

no tropy of

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

11 de septembre.

Non, vraiment, on ne s'est point adressé à l'archevêque de Lyon, mon cher ange; mais on a craint de lui déplaire; c'est pure poltronnerie au prévôt des marchands. L'intendant veut faire jouer la pièce à sa maison de campagne; mais cette maison est tout auprès de celle du prélat, et on ne sait encore s'il osera élever l'autel de Baal contre l'autel d'Adonaï. Les petites additions aux Guèbres ne sont pas sort essentielles. Je les ai pourtant envoyées à la Harpe; il y a déux vers qu'il ne sera pas sâché de prononcer; c'est en parlant des marauds d'Apamée:

Ils ont, pour se désendre et pour nous accabler, César qu'ils ont séduit, et Dieu qu'ils sont parler.

Le feul moyen de faire jouer cette pièce, ce ferait de détruire entièrement dans l'esprit des honnêtes gens la rage de l'allégorie. Ce sont nos amis qui nous

perdent. Les prêtres ne demanderaient pas mieux que de pouvoir dire: Ceci ne nous regarde pas, nous ne fommes pas chanoines d'Apamée, nous ne voulons point faire brûler les petites filles. Nos amis ne cessent de leur dire: Vous ne valez pas mieux que les prêtres de *Pluton*; vous seriez, dans l'occasion, plus méchans qu'eux. Si on ne le leur dit pas en face, on le dit si haut que tous les échos le répètent.

Enfin, je ne joue pas heureusement, et il saut que

je me retire tout-à-fait du jeu.

Je vois bien que Pandore a fait coupe-gorge. Il est fort aisé de faire ordonner par Jupiter, à la dame Némésis, d'emprunter les chausses de Mercure, et son chapeau et ses talonnières; mais le reste m'est impossible; tu nihil invitâ dices faciesve Minervâ. Ce sont de ces commandemens de DIEU que les justes ne peuvent exécuter.

J'ai reçu une lettre d'un fénateur de Venise, qui me mande que tous les honnêtes gens de son pays pensent comme moi. La lumière s'étend de tous côtés; cependant le sang du chevalier de la Barre sume encore. A l'égard de celui de Martin, ce n'est pas à moi de le venger; tout ce que je puis dire, mon cher ange, c'est qu'il y a des tigres parmi les singes; les uns dansent, les autres dévorent. Voilà le monde, ou du moins le monde des Velches; mais je veux faire comme DIEU, pardonner à Sodôme, s'il y a dix justes comme vous. Mille tendres respects à mes deux anges. V.

#### LETTRE XCIII.

1769.

### AUMEME.

16 de septembre.

JE réponds, mon cher ange, à vos lettres du 4 et du 9. Vous devez actuellement avoir reçu, par M. Marin, la tragedie des Guèbres, avec les additions que le jeune auteur a faites.

Le Kain a joué à Toulouse Tancrède, Zamore et Hérode, avec le plus grand succès. La falle était remplie à deux heures. On dit la troupe fort bonne; plusieurs amateurs ont fait une souscription assez confidérable pour la composer. Cette troupe a donné Athalie avec la musique des chœurs, et on me demande des chœurs pour toutes mes pièces. Les spectacles adoucissent les mœurs; et, quand la philosophie s'y joint, la superstition est bientôt écrasée. Il s'est fait, depuis dix ans, dans toute la jeunesse de Toulouse, un changement incroyable. Sirven s'en trouvera bien ; il verra que votre idée de venir se défendre lui-même était la meilleure; mais, plus il a tardé, plus il trouvera les esprits bien disposés. Vous voyez qu'à la longue les bons livres font quelque effet, et que ceux qui ont contribué à répandre la lumière, n'ont pas entièrement perdu leur peine.

On me presse pour aller passer l'hiver à Toulouse. Il est vrai que je ne peux plus supporter les neiges qui m'ensevelissent pendant cinq mois de suite, au

moins; mais il se pourra bien saire que madame Denis vienne affronter auprès de moi les horreurs de nos frimats, et celles de la solitude et de l'ennui, avec un pauvre vieillard qu'il est bien dissicile de transplanter.

M. de Ximenes m'a mandé que M. le maréchal de Richelieu avait mis les Guèbres sur le répertoire de Fontainebleau; je crois qu'il s'est trompé, car M. de Richelieu ne m'en parle pas. Il a assez de hauteur dans l'esprit pour faire cette démarche, et ce serait un grand coup. Les tribuns militaires vont au spectacle, et les prêtres de Pluton n'y vont point; la raison gagnerait ensin sa cause, ce qui ne lui arrive pas souvent.

Je vois bien que je perdrai la mienne auprès de M. le duc d'Aumont. Il me sera impossible de resaire la scène d'Eve et du serpent, à moins que le diable en personne ne vienne m'inspirer. Je suis à présent aussi incapable de saire des vers d'opéra que de courir la poste à cheval. Il y a des temps où l'on ne peut répondre de soi. Je prends mon parti sur Pandore; ce spectacle aurait pu être une occasion qui m'aurait sait saire un petit voyage que je désire depuis long-temps, et que vous seul, mon cher ange, me saites désirer. Quand je dis vous seul, j'entends madame d'Argental et vous; mais, encore une sois, je ne suis pas heureux.

Adieu, mon très-cher ange; pardonnez à un pauvre malade, si je ne vous écris pas plus au long. V.

### LETTRE XCIV.

1769.

#### A M. LE COMTE DE LA TOURAILLE.

A Ferney, le 17 de septembre.

LE livre (\*) dont vous me parlez, Monsieur, est évidemment de deux mains différentes. Tout ce qui précède l'attentat de Damiens m'a paru vrai, et écrit d'un style assez pur; le reste est rempsi de solécismes et de saussets. L'auteur ne sait ce qu'il dit. Il prend le président de Bézigni pour le président de Massigni. Il dit qu'on a donné des pensions à tous les juges de Damiens, et on n'en a donné qu'aux deux rapporteurs. Il se trompe grossièrement sur la prétendue union de M. d'Argenson et de M. de Machault.

Vous aimez les lettres, Monsieur, et vous êtes assez heureux pour ignorer le brigandage qui règne dans la littérature. L'abbé Dessontaines sit autresois une édition clandestine de la Henriade, dans laquelle il inséra des vers contre l'académie, pour me brouiller avec elle, et pour m'empêcher d'être de son corps. On a eu, cette sois-ci, une intention plus maligne. Ces petits procédés, qui ne sont pas rares, n'ont pas peu contribué à me saire quitter la France, et à chercher la solitude. L'amitié dont vous m'honorez me console. Je vous prie de me la conserver; j'en sens tout le prix. Je serais enchanté d'avoir l'honneur de vous voir; mais il n'y a pas d'apparence que

<sup>(\*)</sup> Histoire du parlement de Paris.

vous puissiez quitter les Etats de Bourgogne et la cour brillante de M. le prince de Condé, pour des montagnes couvertes de neige, et pour un vieux solitaire devenu aussi froid qu'elles. V.

### LETTRE X C V.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 18 de septembre.

Je vous écris, Monseigneur, quand j'ai quelque chose à mander que je crois valoir la peine de vous importuner. Je me tais, quand je n'ai rien à dire; et, quand je songe que vous devez recevoir par jour une quarantaine de lettres, je crains de faire la quarante et unième.

Vous me demandez où est la gloire? je vais vous le dire. Un homme qui revient de Gênes, me contait hier qu'il y avait vu un homme de la cour de l'empereur. Cet allemand, en regardant votre statue, disait: Voilà le seul français qui, depuis le maréchal de Villars, ait mérité une grande réputation. Un pareil discours est quelque chose. Ce seigneur allemand ne se doutait pas que vous le sauriez par moi.

Vous m'accusez toujours d'avoir une confiance aveugle en certaines personnes. Qui voulez-vous que je consulté? Je ne connais aucun comédien, excepté le Kain. Il y a vingt et un ans que je n'ai vu Paris, et tous les acteurs ont été reçus depuis ce temps-là. J'ai une autre nièce que madame Denis, qui se mêle aussi de jouer quelquesois la comédie

dans son castel. Elle a distribué une ou deux sois de mes rôles. J'ai aussi un neveu, conseiller au parlement, qui est, sans contredit, le meilleur comique des enquêtes. Je voudrais que la grand'chambre ne fît que ce métier-là, tout en irait mieux.

1769.

A propos de grand'chambre, vous devez bien voir, Monseigneur, par l'énorme brigandage qui régnait dans l'Inde, que ce n'était pas votre ancien protégé Lalli qui était coupable. Il y a des choses qui me font saigner le cœur long-temps. Je suis un peu le don Quichotte des malheureux. Je poursuis fans relâche l'affaire des Sirven, qui est toute semblable à celle des Calas, et j'espère en venir à bout dans quelques semaines. Ces petits succès me confolent beaucoup de ce que les fots appellent malheur.

J'ignore toujours si M. le marquis de Ximenes ne s'est pas trompé quand il m'a mandé que vous ordonniez qu'on jouât les Guèbres. Ordonnez ce qu'il vous plaira; je vous serai sensiblement obligé de tout ce que vous ferez. J'ai la vanité de croire les Guèbres très-dignes de votre protection. Il n'y a qu'un fat de robin qui ait dit que les Guèbres étaient dangereux; où a-t-il pris cette impertinente idée? craint-il qu'on ne se fasse guèbre à Paris? M. de Sartine est bien loin de penser comme cet animal.

Je me mets aux pieds de mon héros, et je le remercie de toutes ses bontés. V.

### LETTRE XCVI.

#### AMADAME

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

20 de septembre.

Out, Madame, je veux vous adresser mes idées sur le style d'aujourd'hui, sur l'extinction du génie, et sur les abus de ce qu'on appelle esprit; mais avant d'entreprendre cet ouvrage, il faut que je vous parle de cette Histoire du parlement que vous vous êtes sait lire.

Vous vous apercevrez aisement que les deux derniers chapitres ne peuvent être de la même main qui a fait les autres; ils sont remplis de solécismes et de faussetés. Le barbouilleur qui a joint ce tableau grimaçant aux autres, qui paraissent assez sidelles, dit autant de sottisses que de mots. Il prend le président de Bézigni pour le président de Massigni. Il dit que le roi a donné des pensions à tous les juges de Damiens, et il est public qu'il n'en a donné qu'aux deux rapporteurs. Il se trompe sur toutes les dates; il se trompe sur M. de Machault.

Si vous vous souvenez de ce petit ouvrage que M. de Bélessat s'attribuait, et qu'il était incapable de saire, vous trouverez que ces deux chapitres sont du même style. Je ne veux pas approsondir cette nouvelle iniquité; mais je vous répéterai ce que je

viens d'écrire à votre grand'maman : il y a autant de friponneries parmi les gens de lettres, ou foidisant tels, qu'à la cour. Je ne veux pas les dévoiler pour l'honneur du corps : je suis comme les prêtres qui fauvent toujours, autant qu'ils le peuvent, l'honneur de leurs confrères. Il y a pourtant tel confrère que j'aurais fait pendre assez volontiers.

La Beaumelle fit autrefois une édition de la Pucelle, dans laquelle il y avait des vers contre le roi et contre madame de Pompadour; et malheureusement ces vers n'étaient pas mal tournés. Il les fit parvenir à madame de Pompadour elle-même, avec un finet qui marquait la page où elle était infultée : cela est plus fort que les deux derniers chapitres.

On joua de pareils tours à Racine; et le Misanthrope de Molière en cite un de cette espèce. Ce qui m'étonne, c'est qu'on fasse de ces horreurs sans aucun intérêt que celui de nuire, et sans y pouvoir rien gagner.

Je conçois bien, à toute force, qu'on soit sripon pour devenir pape ou roi; je conçois qu'on se permette quelques petites perfidies pour devenir, la maîtresse d'un roi ou d'un pape: mais les méchancetés inutiles font bien fottes. J'en ai vu beaucoup de ce genre en ma vie; mais, après tout, il y a de plus grands malheurs, et je n'en fais point de pires que la perte des yeux et de l'estomac.

Par quelle fatalité faut-il que la nature foit notre plus cruel ennemi? Je commence déjà à redevenir votre confrère quinze-vingt, parce qu'il est tombé de la neige fur nos montagnes. Je pourrais bien aller passer mon hiver dans les pays chauds, comme

### 192 RECUEIL DES LETTRES

font les cailles et les hirondelles qui sont beaucoup plus sages que nous.

Vous m'avez parlé quelquesois d'un petit livre sur la raison des animaux: je pense comme l'auteur. Les essaims de mes abeilles se laissent prendre une à une pour entrer dans la ruche qu'on leur a préparée; elles ne blessent alors personne; elles ne donnent pas un coup d'aiguillon. Quelque temps après, il vint des faucheurs qui coupèrent l'herbe d'un pré rempli de sleurs qui convenaient à ces demoiselles; elles allèrent en corps d'armée désendre leur pre, et mirent les faucheurs en suite.

Nos guerres ne font pas si justes, il s'en faut de beaucoup. Si on se contentait de désendre son bien, on n'aurait rien à se reprocher; mais on prend le bien d'autrui, et cela n'est point du tout honnête.

Cependant il faut avouer que nous sommes un peu moins barbares qu'autresois; la société est un peu persectionnée. Je m'en rapporte à vous, Madame, qui en êtes l'ornement. Je me mets à vos pieds. V.

## LETTRE XCVII.

1769.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

go de septembre.

Mon cher ange, on veut que je vous prie de recommander M. de Mondion à M. le duc de Praslin. Je vous en prie, de tout mon cœur, vous et madame d'Argental. M. le duc de Praslin sait de quoi il s'agit, il connaît M. de Mondion, il le protége, et vous ne serez qu'affermir M. le duc de Praslin dans ses bontés pour lui.

Quoique je sois actuellement dans un département qui n'a rien de commun avec les vers, cependant je viens de relire cette scène de Pandore. Je la trouve assez bien silée, et les raisons de Mercure très-bonnes; mais je n'aime point le couplet de Némésis.

Je ne veux que vous apprendre A plaire, à brûler toujours.

Le mot de brûler me choque, et n'est point officieux pour la musique; je suis tenté de tourner ainsi ce couplet:

NEMESIS Jous la figure de Mercure.

Confiez-vous à moi; je viens pour vous apprendre Le grand secret d'aimer et de plaire toujours.

PANDORE.

Ah, si je le croyais!

Corresp. générale.

Tome X. \* N

NEMESIS.

C'est trop vous en défendre;

J'éternise vos amours, Et vous craignez de m'entendre, &c.

Je suis encore dans une prosonde ignorance sur cet ordre donné par M. le maréchal de Richelieu, de représenter à Fontainebleau les Guèbres. M. de Ximenes est le seul qui m'en ait parlé; la chose devrait être; mais c'est probablement une raison de croire qu'elle ne sera pas. C'est beaucoup qu'on donne à Fontainebleau le divertissement de la Princesse de Navarre, les Scythes, Mérope et Tancrède.

Lacombe doit avoir vendu plus de Guèbres qu'il ne dit; mais le marché a été mal fait, on ne peut plus y revenir: j'en suis fâché pour le Kain; mais dans quelque temps je tâcherai de l'indemniser.

Je viens à des affaires plus graves; c'est le succès de l'avis que vous donnâtes à Sirven; vous aviez seul raison. Tout le parlement de Toulouse est pour Sirven, si j'en crois les nouvelles que je reçois aujourd'hui. On remettra cette samille aussi innocente que malheureuse dans tous ses droits. Je vous le dis et le redis, il s'est sait depuis dix ans une prodigieuse révolution dans tous les parlemens du royaume, excepté dans la grand'chambre de Paris. Il saut laisser mourir les vieux assassins du chevalier de la Barre, qui sont en horreur dans l'Europe entière. Un grand souverain me mandait, il y a quelques jours, qu'il les aurait sait ensermer dans les petites maisons de son pays pour toute leur vie.

On ne peut pas assembler les hommes dans la plaine

de Grenelle, pour leur prêcher la raison; mais on éclaire, par des livres de plus d'un genre, les jeunes 1769. gens qui sont dignes d'être éclairés, et la lumière se propage d'un bout de l'Europe à l'autre. Les Velches font toujours les derniers à s'instruire, mais ils s'inftruisent à la fin, j'entends les honnêtes gens; car pour les convulsionnaires, les bedeaux de paroisse et les porte-Dieu, il ne faut pas s'embarrasser d'eux.

Adieu, mon divin ange; rien n'est plus doux que

de faire un peu de bien. V.

### LETTRE XCVIII.

#### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

22 de septembre.

LES vieux malades, Monsieur, n'écrivent pas quand ils veulent; mais j'en connais un qui a le cœur bien sensible pour toutes vos bontes.

Je profite de l'avis que vous m'avez donné de vous adresser quelques paquets sous l'enveloppe du petit-fils d'Henri IV. Il m'a paru que les Guebres n'étaient point indignes de paraître aux yeux d'un prince dont le grand-père a fait l'édit de Nantes. Henri IV parla au parlement à peu-près comme l'empereur s'exprime dans cette tragédie. Je ne sais si on ne pourrait pas s'en amuser à Villers-Cotterets. Il y a une bonne troupe de citoyens qui jouent cette pièce auprès de Paris à Orangis. J'imagine que cette petite société se rendrait volontiers aux ordres de monseigneur le duc d'Orléans. M. et madame de la Harpe sont les principaux acteurs; je puis vous assurer qu'ils vous feraient grand plaisir.

Vous aurez bientôt M. le marquis de Jaucourt. Je souhaite que les eaux savoyardes aient sait du bien à ses oreilles. M. de Bourcet est venu tracer la nouvelle ville de Versoy. Il dit que la Corse est un bon pays, qui peut nourrir trois cents mille hommes, s'il est bien cultivé; en ce cas, le pays que j'habite est bien loin de ressembler à la Corse.

Tous ceux qui reviennent de Corse prétendent que la réputation de Paoli était un peu usurpée. S'il s'est mêlé d'être législateur, il ne s'est pas mêlé d'être héros. Quoi qu'il en soit, cette conquête sait beaucoup d'honneur à M. le duc de Choiseul; il gagne un royaume d'une main, et il bâtit une ville de l'autre. Il pourrait dire comme Lulli à un page, pendant qu'il tonnait: "Mon ami, sais le signe de la croix, car tu vois bien que j'ai les deux mains cocupées."

Conservez-moi vos bontés, Monsieur; elles confolent ma folitude et mes souffrances; comptez à jamais sur mes tendres et respectueux sentimens.

### LETTRE XCIX.

1769.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

27 de septembre.

Voici encore une autre requête que Chabanon me prie de présenter à mes anges. Mais qu'a-t-il besoin de moi? pourquoi prendre un si grand tour? Je suppose qu'il a parlé lui-même. Il s'agit d'une place de garde-marine que le chevalier de Vezieux sollicite auprès de M. le duc de Prassin. Le chevalier de Vezieux est neveu de M. de Chabanon, et recommandé par M. le duc de Nivernois. Un mot de mes anges, placé à propos, sera grand bien.

On attend à Lyon que M. de Sartine ait déclaré à un de ses amis qu'il ne se mêle point des spectacles de cette ville, et qu'il ne leur veut aucun mal. Tout se sait bien ridiculement dans votre pays velche. Si M. le duc de Richelieu avait voulu, les Guèbres auraient été joués à Fontainebleau, sans le moindre murmure. Nous n'avons actuellement de ressource que dans Orangis. Il se pourrait bien que M. le duc d'Orléans priât bientôt cette troupe de venir jouer à Saint-Cloud ou à Villers-Cotterets; ce serait un bel encouragement. Je ne croirai les Velches dignes d'être français, que quand on représentera, publiquement et sans contradiction, une pièce où les droits des hommes sont établis contre les usurpations des prêtres.

Le vieux folitaire malade lève de loin ses mains aux anges.

## LETTRE C.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 27 de septembre.

Mon héros voit bien que, lorsque j'ai sujet d'écrire, je barbouille du papier sans peine, et que je l'ennuie souvent; mais, quand je n'ai rien à dire, je respecte ses occupations, ses plaisirs, sa jeunesse, et je me tais. Il y a quarante-neus ans que mon héros prit l'habitude de se moquer de son trèshumble serviteur; il la conserve et la conservera. Je n'y sais autre chose que de saire le plongeon, et d'admirer la constance de monseigneur à m'accabler de ses lardons.

Je n'étais pas informé de la circonstance du Brayer: il y a mille traits de l'histoire moderne qui échappent à un pauvre solitaire retiré au milieu des neiges.

S'il était permis de vous parler férieusement, je vous dirais que je n'ai jamais chargé M. de Ximenès de vous parler des Guèbres, ni de vous les présenter. Il a pris tout cela sous son bonnet, qui n'est pas celui du cardinal Ximenès, dont il prétend pourtant descendre en ligne droite. Je lui suis très-obligé d'aimer les Guèbres, mais je ne l'ai assurément prié de rien.

J'ai eu l'honneur de vous en envoyer un autre exemplaire, et on en fait encore actuellement une

édition bien plus correcte. Tous les honnêtes gens de Paris souhaitent qu'on représente cette pièce. On la joue en province. Une société de particuliers vient de la représenter à la campagne avec beaucoup de succès; on la jouera probablement chez M. le duc d'Orléans. Il n'y a pas un seul mot qui puisse avoir le moindre rapport ni à nos mœurs d'aujourd'hui, ni au temps présent. S'il y a quelque chose qui fasse allusion à l'inquisition, nous n'avons point d'inquisition en France; elle y a toujours été en horreur. Le Tartuse, qui était une satire des dévots, et surtout de la morale des jésuites, alors tout-puissans, a été joué par la protection d'un premier gentilhomme de la chambre, et est resté au théâtre pour toujours.

Mahomet, où il est dit:

Quiconque ose penser n'est pas ne pour me croire,

Mahomet, dans lequel il y a un Séide qui est précisément Jacques-Clément, est joué souvent sans que personne en murmure. M. de Sartine ne demande pas mieux qu'on sasse aux Guèbres le même honneur; mais il n'ose pas se compromettre. Il n'y a qu'un premier gentilhomme de la chambre, ayant le droit d'être un peu hardi, qui puisse prendre sur lui une telle entreprise. Quelques sots pourraient crier, mais trois à quatre cents mille hommes le béniraient.

J'ai bien senti que mon héros, qui a d'ailleurs tant de gloire, ne se soucierait pas beaucoup de celle-ci; aussi je me suis bien donné de garde de lui en parler, et encore plus de lui en saire parler

par M. de Ximenes; je lui ai seulement présenté les Guèbres pour l'amuser. Il viendra un temps où cette pièce paraîtra fort édifiante; ce temps approche, et j'espère que mon heros vivra assez pour le voir.

Au reste, il sait que j'ai juré, depuis long-temps, d'obéir à ses ordres, et de ne jamais les prévenir; de lui envoyer tout ce qu'il me demanderait, et de ne jamais rien lui dépêcher qu'il ne le demande, parce que je ne puis deviner ses goûts; je ne dois rien lui présenter sans être sûr qu'il le recevra, et je ne veux rien faire qui ne lui plaise. Voilà mon dernier mot pour quatre jours que j'ai à vivre. Je vivrai et je mourrai son attaché, son obligé et son berné V.

#### LETTRE CI.

#### A M. DE CHAMPFORT.

A Ferney, 27 de septembre. -

OUT ce que vous dites, Monsieur, de l'admirable Molière, et la manière dont vous le dites, sont dignes de lui et du beau siècle où il a vécu. Vous avez fait sentir bien adroitement l'absurde injustice dont usèrent envers ce philosophe du théâtre des personnes qui jouaient sur un théâtre plus respecté. Vous avez passé habilement sur l'obstination avec laquelle un débauché refusa la sépulture à un fage. L'archevêque Chanvalon mourut depuis, comme vous favez, à Conflans, de la mort des bienheureux, sur madame de Lesdiguières, et il sut enterré pompeu-

fement au son de toutes les cloches, avec toutes les belles cérémonies qui conduisent infailliblement l'ame d'un archevêque dans l'empyrée. Mais Louis XIV avait eu bien de la peine à empêcher que celui qui était supérieur à Plaute et à Tèrence ne sût jeté à la voirie; c'était le dessein de l'archevêque et des dames de la halle qui n'étaient pas philosophes.

Les Anglais nous avaient donné, cent ans auparavant, un autre exemple; ils avaient érigé, dans la cathédrale de Strafford, un monument magnifique à Shakespeare qui pourtant n'est guère comparable à Molière ni pour l'art ni pour les mœurs.

Vous n'ignorez pas qu'on vient d'établir une espèce de jeux séculaires en l'honneur de Shakespeare, en Angleterre. Ils viennent d'être célébrés avec une extrême magnificence; il y a eu, dit-on, des tables pour mille personnes. Les dépenses qu'on a faites pour cette sête enrichiraient tout le Parnasse français.

Il me semble que le génie n'est pas encouragé en France avec une telle prosusion. J'ai vu même quelquesois de petites persécutions être chez les Français la seule récompense de ceux qui les ont éclairés. Une chose qui m'a toujours réjoui, c'est qu'on m'a assuré que Martin Fréron avait beaucoup plus gagné avec son Ane littéraire, que Corneille avec le Cid et Cinna; mais aussi ce n'est pas chez les Français que la chose est arrivée, c'est chez les Velches.

Il s'en faut bien, Monsieur, que vous foyez velche; vous êtes un des français les plus aimables, et j'espère que vous ferez de plus en plus honneur à votre patrie. Je vous suis très-obligé de la bonté que vous avez eue de m'envoyer votre ouvrage qui a remporté le prix et qui le mérite.

J'ai l'honneur d'être, avec toute l'estime que je

vous dois, Monsieur, votre, &c.

### LETTRE CII.

# A M. SERVAN,

AVOCAT GENERAL DE GRENOBLE.

A Ferney, 27 de septembre.

G'EST votre vie, Monsieur, et non pas la mienne qui est utile au monde. Je ne suis que vox clamantis in deserto; et j'ajoute que, vien' rauca e perde il canto e la favella. De plus, cette vieille voix ne part que du gosier d'un homme sans crédit, et qui n'a d'autre mission que celle de son amour pour une honnête liberté, de son respect pour les bonnes lois, et de fon horreur pour des ordonnances ou des usages absurdes, dictés par l'avarice, par la tyrannie, par la groffièreté, par des besoins particuliers et passagers; et qui ensin, pour comble de démence, subsistent encore quand les besoins ne sublistent plus. Il n'appartient, Monsieur, qu'à un magistrat tel que vous, d'élever une voix qui sera respectée, nonseulement par son éloquence singulière, mais par le droit de parler que vous avez dans la place où vous êtes.

C'est à vous de montrer combien il est absurde qu'un évêque se mêle de décider des jours où je puis labourer mon champ et saucher mes près, sans offenser de pui ; combien il est impertinent que des paysans, qui sont carême toute l'année, et qui n'ont pas de quoi acheter des soles comme les évêques, ne puissent manger pendant quarante jours les œuss de leur basse-cour sans la permission de ces mêmes évêques.

Qu'ils bénissent nos mariages, à la bonne heure; mais leur appartient-il de décider des empêchemens? tout cela ne doit-il pas être du ressort des magistrats? et ne portons-nous pas encore aujourd'hui les resses de ces chaînes de ser dont ces tyrans sacrés nous ont chargés autresois? Les prêtres ne doivent que prier DIEU pour nous, et non pas nous juger.

J'attends avec impatience que vous mettiez ces vérités dans tout leur jour, avec la force de votre style qui ne perdra rien par la sagesse de votre esprit : vous rendrez un service éternel à la France.

Vous nous ferez sortir du chaos où nous sommes, chaos que Louis XIV a voulu en vain débrouiller. Nos petits ensans s'étonneront peut - être un jour que la France ait été composée de provinces devenues, par la législation même, ennemies les unes des autres. On ne pourra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné aient payé des droits d'entrée, comme si elles venaient de Russie. On change de lois en changeant de chevaux de poste; on perd au-delà du Rhône un procès qu'on gagne en-deçà.

S'il y a quelque uniformité dans les lois criminelles, elle est barbare. On accorde le secours d'un

avocat à un banqueroutier évidemment frauduleux, et on le refuse à un homme accusé d'un crime équivoque.

Si un homme, qui a reçu un assigné pour être oui, est absent du royaume, et s'il ignore le tour qu'on lui joue, on commence par confisquer son bien. Que dis-je! la confiscation, dans tous les cas, estelle autre chose qu'une rapine, et si bien rapine que ce fut Sylla qui l'inventa? DIEU punissait, diton, jusqu'à la quatrième génération chez le misérable peuple juif, et on punit toutes les générations chez le misérable peuple velche. Cette volerie n'est pas connue dans votre province; mais pourquoi réduire ailleurs des enfans à l'aumône, parce que leur père a été malheureux? Un velche dégoûté de la vie, et souvent avec très-grande raison, s'avise de séparer son ame de son corps; et, pour consoler le fils, on donne son bien au roi qui en accorde presque toujours la moitié à la première fille d'opéra qui le fait demander par un de ses amans; l'autre moitié appartient de droit à messieurs les fermiers généraux.

Je ne parle pas de la torture à laquelle de vieux grands chambriers appliquent si légérement les innocens comme les coupables. Pourquoi, par exemple, saire souffrir la torture au chevalier de la Barre? était-ce pour savoir s'il avait chanté trois chansons contre Marie-Magdelène, au lieu de deux? est-ce chez les Iroquois, ou dans le pays des tigres, qu'on a rendu cette sentence? L'impératrice de Russie, de ce pays qui était si barbare il y a cinquante ans, m'a mandé qu'aujourd'hui, dans son empire de deux

mille lieues, il n'y a pas un seul juge qui n'eût fait mettre aux petites maisons de Russie les auteurs d'un pareil jugement; ce sont ses propres paroles.

1769.

Puisse votre faible santé, Monsieur, vous laisser achever promptement le grand ouvrage que vous avez entrepris, et que l'humanité attend de vous! Nous avons croupi, depuis Clovis, dans la fange; lavez-nous donc avec votre hysope, ou du moins cognez-nous le nez dans notre ordure, si nous ne voulons pas être lavés.

M. l'abbé de Ravel a dû vous dire à quel point je vous estime, je vous aime et je vous respecte. Souffrez que je vous le dise encore dans l'essusion de mon cœur.

### LETTRE CIII.

### A M. PANCKOUCKE.

29 de septembre.

J'APPROUVE fort votre dessein de saire un supplément à l'Encyclopédie. Je souhaite qu'il ne se trouve plus d'Abraham Chaumeix, et que ceux qui ont condamné les thèses contre Aristote, l'émétique, la circulation du sang, la gravitation, l'inoculation; le quinzième chapitre de Bélisaire, soient si las de leurs anciennes bévués, qu'ils n'en sassent plus de nouvelles. J'ose même espérer qu'à la fin on donnera en France quelques droits d'hospitalité à cette étrangère qu'on nomme la Vérité, qu'on a toujours si

mal reçue. Le ministère verra qu'il n'y a nulle gloire à commander à un peuple de sots, et que, s'il y avait dans le monde un roi des génies et un roi des grues, le roi des génies aurait le pas.

Vous vous moquez de moi, et vous m'offensez en me proposant dix-huit mille francs pour bar-bouiller des idées que vous pourrez insérer dans vos in-solio. C'est se moquer d'imaginer qu'à soixante-seize ans je puisse être utile à la littérature; et c'est un peu m'insulter que de me proposer dix-huit mille francs pour environ six cents pages. Vous savez que j'ai donné toutes mes sottises gratis à des génevois, je ne les vendrai pas à des parisiens. J'ai à me plaindre, ou plutôt à les plaindre, de s'être obstinés à rechercher tout ce qui a pu m'échapper, et qui ne méritait pas de voir le jour (\*). Vous en porterez la peine, car je vous certise que vous ne vendrez pas cet énorme fatras.

A l'égard de votre Encyclopédie, je pourrais, dans deux ou trois mois, commencer à vous faire les articles suivans: Entendement humain, Eglogue, Elégie, Epopée, en ajoutant quelques notes historiques à l'article de M. Marmontel. Epreuve, Fable. On peut faire une comparaison agréable des sables inventées par l'Arioste et imitées par la Fontaine. Fanatisme (histoire du), cela peut être très-interessant. Femme, article ridicule, qui peut devenir instructif et piquant. Fatalité; on peut dire sur cet article des choses très frappantes tirées de l'histoire. Folie; il y a des choses sages à dire sur les sous. Génie; on peut

<sup>(\*)</sup> L'édition de Genève , in-4°.

en parler encore sans en avoir. Langage; cet article peut être immense. Juis; on peut proposer des idées très-curieuses sur leur histoire, sans trop essaroucher. Loi; examiner s'il y a des lois sondamentales. Locke; il saut le justifier sur une erreur qu'on lui attribue à son article. Main-morte; on me sournira un excellent article sur cette jurisprudence barbare. Mallebranche; son système peut sournir des réslexions sort curieuses. Métempsycose, Métamorphose, bons articles à traiter.

Je vous indiquerai les autres matières sur lesquelles je pourrai travailler, mais c'est à condition que je serai en vie, car je vous réponds que si je suis mort, vous n'aurez pas une ligne de moi.

Quant à l'italien qui veut, dit-on, refondre, avec quelques suisses, l'*Encyclopédie* faite par des français, je n'ai jamais entendu parler de lui dans ma retraite.

# LETTRE CIV.

# A M. VERNES.

Le 9 d'octobre.

Mon cher philosophe, si dieu a dit: Croissez et multipliez, voici deux personnes qui veulent obéir à dieu. L'une est catholique romain, l'autre est de votre religion, et née à Berne. Nos belles lois de 1685 ne permettent pas à un serviteur du pape d'épouser une servante de Zuingle; mais je crois que vous regardez dieu comme le père de tous les

1769.

garçons et de toutes les filles. Vous favez que la 1769. femme fidelle peut convertir le mari infidelle.

Tâchez, mon cher philosophe, de faire en sorte que ces deux personnes puissent se marier à Genève. Je vous demande votre protection pour elles; mais ne me nommez pas; car le mariage est un sacrement dans notre Eglise, et l'on m'accuse, quoiqu'assez mal à propos, de ne pas croire assez aux sept sacremens.

Permettez-moi de vous embrasser de tout mon cœur, sans cérémonie.

#### LETTRE CV.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 10 d'octobre.

Mon héros, dans sa dernière lettre, a daigné me glisser un petit mot de son jardin. Je suis, comme Adam, exclus du paradis terrestre, et je suis devenu laboureur comme lui. Je vous assure; Monseigneur, que jamais mon cœur n'a été pénétré d'une plus tendre reconnaissance. Oscrais - je vous supplier de vouloir bien saire valoir, auprès de votre amie, les sentimens dont la démarche qu'elle a bien voulu saire m'a pénétré? J'ai été tente de l'en remercier; mais je n'ose, et je vous demande sur cela vos ordres.

Au reste, il n'y a pas d'apparence que j'aye l'impudence de me présenter devant vous dans le, bel état où je suis. Il n'est bruit dans le monde

que de votre perruque en bourse, et je ne puis être coiffé que d'un bonnet de nuit. Toutes les personnes 1769. qui vous approchent, jurent que vous avez trentetrois à trente-quatre ans tout au plus. Vous ne marchez pas, vous courez; vous êtes debout toute la journée. On assure que vous avez beaucoup plus de santé que vous n'en aviez à Closter-Seven, et que vous commanderiez une armée plus lestement que jamais. Pour moi, je ne pourrais pas vous servir de secrétaire, encore moins de coureur. La raison en est, que mes suseaux, que j'appelais jambes, ne peuvent plus porter votre serviteur, et que mes yeux sont entièrement à la Chaulieu, bordés de grosses cordes rouges et blanches, depuis qu'il a neigé sur nos montagnes. Vous qui êtes un grand chimiste, vous me direz pourquoi la neige que je ne vois point me rend aveugle, et pourquoi j'ai les yeux très-bons dès que le printemps est revenu. Comme vous êtes parfaitement en cour, je vous demanderai une place aux Quinze-vingts pour l'hiver. Je désie toute votre académie des sciences de me donner la raison de ce phénomène; il est particulier au pays que j'habite. J'ai un ex - jésuite, auprès de moi, qui est précisément dans le même cas, et plusieurs autres personnes éprouvent cette même faveur de la nature. Plus j'examine les choses, et plus je vois qu'on ne peut rendre raison de rien.

J'ai à vous dire qu'on imprime actuellement, dans le pays étranger, les Souvenirs de madame de Caylus. Elle fait un portrait fort plaisant de M. le duc de Richelieu votre père, et votre père véritable, quoi que vous en disiez ; je vois que c'était un bel esprit,

Corresp. générale. Tome X. \* O

et que l'hôtel de Richelieu l'emportait sur l'hôtel 1769. de Rambouillet.

> Permettez-moi, Monseigneur, de vous remercier encore, au nom des Scythes, de la vieille Mérope et de Tancrède.

> On vient donc de jouer une tragédie anglaise à Paris; je commence à croire que nous devenons trop anglais, et qu'il nous siérait mieux d'être francais. C'est votre affaire, car c'est à vous à soutenir l'honneur du pays.

> Agréez toujours mon tendre respect et mon inviolable attachement. V.

# LETTRE

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL

13 d'octobre.

Mon cher ange, j'aurais dû plutôt vous faire mon compliment de condoléance sur votre triste voyage d'Orangis; je vous aurais demandé ce que c'est qu'Orangis, à qui appartient Orangis, s'il y a un beau théâtre à Orangis? mais j'ai été dans un plus triste état que vous. Figurez - vous qu'au premier d'octobre il est tombé de la neige dans mon pays; j'ai passé tout d'un coup de Naples à la Sibérie; cela n'a pas raccommodé ma vicille et languissante machine. On me dira que je dois être accoutumé, depuis quinze ans, à ces alternatives; mais c'est précisement parce que je les éprouve depuis quinze ans.

que je ne les peux plus supporter. On me dira encore: George-Dandin, vous l'avez voulu; George répondra comme les autres hommes: J'ai été séduit, je me suis trompé, la plus belle vue du monde m'a tourné la tête, je souffre, je me repens: voilà comme le genre-humain est sait.

Si les hommes étaient fages, ils se mettraient toujours au soleil, et suiraient le vent du nord comme leur ennemi capital. Voyez les chiens, ils se mettent toujours au coin du seu; et, quand il y a un rayon de soleil, ils y courent. La Motte, qui demeurait sur votre quai, se fesait porter en chaise depuis dix heures jusqu'à midi, sur le pavé qui borde la galerie du louvre, et là il était doucement cuit à un seu de réverbère.

J'ai peur que les maladies de madame d'Argental ne viennent en partie de votre exposition au nord. N'avez - vous jamais remarqué que tous ceux qui habitent sur le quai des orsévres ont la face rubiconde et un embonpoint de chanoine, et que ceux qui demeurent à quatre toises derrière eux, sur le quai des morsondus, ont presque tous des visages d'excommuniés.

C'est assez parler du vent du nord que je déteste, et qui me tue.

Vous avez fans doute vu Hamlet; les ombres vont devenir à la mode; j'ai ouvert modestement la carrière, on va y courir à bride abattue; domandavo aqua non tempessa. J'ai voulu animer un peu le théâtre en y mettant plus d'action, et tout actuellement est action et pantomime; il n'y a rien de si facré dont on n'abuse. Nous allons tomber en tout dans l'outré et

dans le gigantesque; adieu les beaux vers, adieu 1769. les sentimens du cœur, adieu tout. La musique ne sera bientôt plus qu'un charivari italien, et les pièces de théâtre ne seront plus que des tours de passe-passe. On a voulu tout persectionner, et tout a dégénéré: je dégénère aussi tout comme un autre. J'ai pourtant envoyé à mon ami la Borde le petit changement que je vous avais envoyé pour Pandore, un peu enjolivé. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette Pandore, parce que Jupiter est absolument dans son tort; et je trouve extrêmement plaisant d'avoir mis la philosophie à l'opéra. Si on joue Pandore, je serais homme à me faire porter en litière à ce spectacle; mais, sie vos non vobis mellisicatis apes.

l'ai donné quelquefois à Paris des plaisirs dont je n'ai point tâté. J'ai travaillé de toute façon pour les autres, et non pas pour moi; en vérité, rien n'est

plus noble.

Je vous ai envoyé, je crois, deux placets pour M. le duc de Praslin; ce n'est point encore pour moi, je ne suis point marin, dont bien me sâche; je me meurs sur un vaisseau; sans cela, est-ce que je n'aurais pas été à la Chine, il y a plus de trente ans, pour oublier toutes les persécutions que j'effuyais à Paris, et que j'ai toujours sur le cœur.

· Mille tendres respects à madame d'Argental.

A propos, si tout est chez moi en décadence, mon tendre attachement pour vous ne l'est pas.

### LETTRE CVII.

1769.

# A M. LUNEAU DE BOISGERMAIN. (\*)

Du château de Ferney, le 21 d'octobre.

JE suis très-malade, Monsseur; je ne verrai pas long-temps les malheurs des gens de lettres.

Je ne vois pas qu'on puisse rien ajouter ni répon-

dre au factum de M. Linguet.

Il me paraît que les toiliers, les droguistes, les vergettiers, les menuisiers, les doreurs n'ont jamais empêché un peintre de vendre son tableau, même avec sa bordure. Monsieur le doyen du parlement de Bourgogne veut bien me vendre tous les ans un peu de son bon vin, sans que les cabaretiers lui aient jamais sait de procès.

Pour les gens de lettres, c'est une autre affaire; il faut qu'ils soient écrasés, attendu qu'ils ne sont point corps, et qu'ils ne sont que des membres

très-épars.

En 1753, on me proposa de faire à Lyon une très-jolie édition du Siècle de Louis XIV; une personne très - intelligente et très - biensesante persuada au cardinal de Tençin que c'était un livre contre Louis XIV; le cardinal l'écrivit au roi, et j'ai vu la réponse de sa Majesté.

La vie est hérissée de ces épines, et je n'y fais d'autres remèdes que de cultiver son jardin.

J'ai l'honneur d'être, &c.

(\*) M. Luneau était en procès avec les libraires qui n'entendaient pas que les auteurs vendissent ou échangeassent leurs ouvrages.

# LETTRE CVIII.

#### A M. LE COMTE DE SCHOUVALOF.

30 d'octobre.

La charmante lettre que vous m'avez écrite, mon cher chambellan de la législatrice victorieuse! Je vous avais déjà fait mon compliment par M. d'Eck; j'étais alors trop malade pour écrire. C'est donc Cotcin qu'il faut dire, et non pas Choctzim; moi je l'appelle Triomphopolis.

Je me flatte que le code de lois s'achèvera parmi les victoires. Mars est, dit-on, le dieu de la Thrace où réside son pauvre serviteur Moustapha; mais Minerve réside à Pétersbourg, et vous savez que, dans Homère, Minerve l'emporte beaucoup sur Mars.

Quel Mars que Mouslapha!

A propos, Orphée était de Thrace aussi; saites-y donc un petit voyage, à la suite de sa Majessé impériale. Ah! s'il me restait encore un peu de voix, je chanterais, comme les cygnes, en mourant. Il est bien triste pour moi de mêler de si loin mes acclamations aux vôtres. Je vous embrasse mille sois dans les transports de ma joie. Mille respects à madame la comtesse de Schouvalos.

Je présente mes très-humbles et mes tendres sélicitations à M. le prince Gallitzin, ci-devant ambassadeur tant chez les Français que chez les Velches, et à M. le comte de Voronzof qui est, je crois, à

présent à votre cour.

1.76g.

Permettez-moi de faire mettre dans la Gazette de Berne, qui va en France, les détails intéressans de votre lettre.

# LETTRE CIX.

# A M. DE BORDES, à Lyon.

30 d'octobre.

St j'en avais cru mon cœur, je vous aurais remercié plutôt, mon très-cher confrère. Vous avez fait une manœuvre de grand politique, en ne vous trouvant point au rendez-vous. Je fuis perfuade qu'on aurait fait valoir en vain les louanges prodiguées dans la pièce (\*) aux pontifes, gens de bien et tolérans. Il y a des traits qui auraient déplu à l'architriclin, tout homme de bien et tolérant qu'il cst.

M. de la Verpilière ne risque certainement pas plus à faire représenter cette pièce que de me donner à souper à Lyon, si j'étais homme à souper; mais je crois toujours qu'il est bon d'en dissérer la représentation jusqu'au départ du primat : alors soyez très-sûr que je partirai, et que je viendrai vous voir mort ou vis. Si je meurs à Lyon, ses grands vicaires ne me resuseront pas la sépulture; et si je respire encore, ce sera pour vous ouvrir mon cœur, et pour voir, s'il se peut, les fruits de la raison éclore

<sup>( \* )</sup> Les Guèbres.

#### 216 RECUEIL DES LETTRES

dans une ville plus occupée de manufactures que 1769 de philosophie.

Si vous avez ces fragmens de Michon et de Michette, qu'on vous a tant vantés, je vous demande en grâce de me les envoyer. Le titre m'en paraît un peu ridicule. On dit que c'est une satire contre trois conseillers au parlement. Je soupçonne un très-grand seigneur d'en être-l'auteur; mais je ne puis lui pardonner de n'avoir pas le courage de l'avouer; ce procédé est infame. l'ai bien de la peine à croire qu'une fatire, sur un tel sujet, soit aussi bonne qu'on le dit. Ceux qui font courir leurs ouvrages fous le nom d'autrui, font réellement coupables du crime de faux; mais il s'agit de confronter les écritures. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je ne connais ni Michon, ni Michette, ni les trois conseillers au parlement dont il est question; et que l'auteur, quel qu'il soit, est un mal-honnête homme s'il m'impute cette rapfodie.

Adieu, mon cher confrère; je vous embrasse toujours avec le désir de vous voir.

# LETTRE CX.

1769.

#### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

31 d'octobre.

JE ne peux trop vous remercier, Monsieur, des eclaircissemens que vous avez la bonté de me donner sur les événemens dont vous avez été témoin. Permettez-moi de répondre, par une petite anecdote, aux vôtres. C'est moi qui imaginai d'engager M. le maréchal de Richelieu à faire ce qu'il pourrait pour fauver la vie à ce pauvre amiral Bing. Je l'avais fort connu dans sa jeunesse; et afin de donner plus de poids au témoignage de M. le maréchal de Richelieu, je feignis de ne le pas connaître. Je priai donc votre général de m'écrire une lettre oftenfible, dans laquelle il dirait qu'ayant été témoin de la bataille navale, il était obligé de rendre justice à la conduite de l'amiral Bing qui, étant sous le vent, n'avait pu s'approcher du vaisseau de M. de la Galissonnière. Monsieur le maréchal eut la générosité d'écrire cette lettre ; je l'envoyai à M. l'amiral Bing ; elle fit impression sur l'esprit de deux juges du conseil de guerre, mais le parti opposé était trop soit.

Vos réflexions, Monsseur, sur cette mort sont bien justes et bien belles; je crois, comme vous, qu'il est fort égal de mourir sur un échasaud ou sur une paillasse, pourvu que ce soit à quatrevingt-dix ans. Je n'ai pu faire autre chose, à l'égard de M. de Bussi, que de le croire sur sa parole; c'est le second de ceux qui portent nouvellement ce nom, avec qui la même chose m'est arrivée.

Je n'ai fait que copier ce que le frère de M. d'Assas

et le major du régiment m'ont mandé.

Si j'avais été assez heureux, Monsieur, pour recevoir vos instructions plutôt, j'aurais corrigé l'édition in-4° qu'on vient d'achever. Il n'est plus temps, et je n'ai que des remords.

Ma nièce, en arrivant de Paris, m'a parlé de Michon et Michette; on dit que c'est une satire violente contre trois membres du parlement que, Dieu merci, je n'ai jamais connus. Il saut que celui qui a été assez hardi pour la faire, soit bien lâche de me l'attribuer. Cet ouvrage par conséquent ne peut être que d'un coquin; d'ailleurs, le titre de la pièce annonce, ce me semble, un ouvrage du Pontneus. Ce n'était pas ainsi qu'Horace et Boileau intitulaient leurs satires.

Au reste, j'aurai l'honneur de vous envoyer, dans quelques jours, une nouvelle édition des Guèbres, avec beaucoup d'additions et un discours préliminaire assez philosophique, que je soumettrai à votre jugement.

S'il me tombe sous les mains quelque ouvrage passable imprimé en Hollande, je vous l'enverrai sous l'adresse que vous m'avez prescrite, à moins que vous ne donniez un contre-ordre.

Adicu, Monsieur; conservez-moi des bontés dont je sens si vivement tout le prix.

J'oubliais de vous parler du meurtre de Lalli;

vous favez que les Anglais n'aiment pas les Irlandais, et que Lalli était furtout un des plus violens jacobites. Cependant toute l'Angleterre s'est soulevée contre le jugement qui a condamné Lalli; on l'a regardé comme une injustice barbare, et j'ai vu quelques livres anglais où l'on ne parle qu'avec horreur de cette aventure. Joignez - y celle de la Bourdonaie, et vous aurez le code de l'ingratitude et de la cruauté; mais les Anglais ont aussi leur amiral Bing.

Iliacos intra muros peccatur et extra.

### LETTRE CXI.

# A M. MARMONTEL.

1 de novembre.

Mon cher ami, mon cher confrère, j'ai été enchanté de votre souvenir et de votre lettre. Vous dites que tous les hommes ne peuvent pas être grands, mais que tous peuvent être bons: savez-vous bien que cette maxime est mot à mot dans Confucius? Cela vaut bien la comparaison du royaume des cieux avec de la moutarde et de l'argent placé à usure.

Je conviens, mon cher ami, que la philosophie s'est beaucoup persectionnée dans ce siècle; mais à qui le devons-nous? aux Anglais; ils nous ont appris à raisonner hardiment. Mais à quoi nous occupons-nous aujourd'hui? à saire quelques réslexions spirituelles sur le génie du siècle passé.

1769.

Songez-vous bien qu'une cabale de jaloux imbé-1769. cilles a mis pendant quelques années la partie carrée d'Electre, d'Iphianasse, d'Oreste et du petit Itis, le tout en vers barbares, à côté des belles scènes de Corneille, de l'Iphigenie de Racine, des rôles de Phèdre, de Burrhus et d'Acomat? cela feul peut empêcher un honnête homme de revenir à Paris.

Cependant je ne veux point mourir sans vous embrasser, vous et M. d'Alembert, et MM. Duclos, de Saint-Lambert, Diderot, et le petit nombre de ceux qui foutiennent, avec le quinzième chapitre de

Bélisaire, la gloire de la France.

l'aurai besoin, si je suis en vie au printemps, d'une petite opération aux yeux, que quinze ans et quinze pieds de neige ont mis dans un terrible désordre. Je n'approcherai point mon vieux visage de celui de mademoiselle Clairon, mais j'approcherai mon cœur du sien. Ses talens étaient uniques, et sa façon de penser est égale à ses talens.

Madame Denis vous fait les complimens les plus

fincères.

Adieu; vous favez combien je vous aime. Je n'écris guère; un malade, un laboureur, un griffonneur n'a pas un moment à lui. V.

# LETTRE CXII.

1769.

#### AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

Ferney, 1 de novembre.

Si je suis en vie au printemps, Madame, je compte venir passer dix ou douze jours auprès de vous avec madame Denis. J'aurais besoin d'une opération aux yeux que je n'ose hasarder au commencement de l'hiver. Vous me direz que je suis bien insolent de vouloir encore avoir des yeux à mon âge, quand vous n'en avez plus depuis si longtemps.

Madame Denis dit que vous êtes accoutumée à cette privation; je ne me sens pas le même courage. Ma consolation est dans la lecture, dans la vue des arbres que j'ai plantés, et du blé que j'ai semé. Si cela m'échappe, il sera temps de finir ma vie qui a été assez longue.

J'ai oui parler d'un jeune homme fort aimable, d'une jolie figure, ayant de l'esprit, des connais-sances, un bien honnête, qui, après avoir sait un calcul du bien et du mal, s'est tué à Paris d'un coup de pistolet. Il avait tort, puisqu'il était jeune, et que par conséquent la boîte de Pandore lui appartenait de droit. Un prédicant de Genève, qui n'avait que quarante-cinq ans, vient d'en saire autant; c'était une maladie de samille: son grand-père, son

père et son frère lui avaient tous donné cet exemple. 1769. Cela est unique, et mérite une grande considération. Gardez-vous bien d'en faire jamais autant : car vous courez, vous foupez, vous conversez, et surtout vous pensez. Ainsi, Madame, vivez; je vous enverrai bientôt quelque chose d'honnête, ainsi qu'à votre grand'maman. Je n'ai guère le temps d'écrire des lettres, car je passe ma vie à tâcher de faire quelque chose qui puisse vous plaire à toutes deux; j'en ai pour l'hiver.

J'aime passionnément le mari de votre grand'maman; c'est une belle ame. Croyez-moi, il vaut mieux que tout le reste : il se ruinera; mais il n'y a pas grand mal, il n'a point d'enfans. Mais furtout qu'il ne haisse point les philosophes parce qu'il a plus d'esprit qu'eux tous; c'est une fort mauvaise raison pour hair les gens.

Je vois qu'on me regarde comme un homme mort : les uns s'emparent de mes sottises, les autres m'attribuent les leurs. Dieu soit béni!

Comment se porte le président Hénault? je m'intéresse toujours bien tendrement à lui. Il a vécu quatre-vingt-deux ans; ce n'est qu'un jour. On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon.

Adieu, Madame; je suis à vous jusqu'au premier moment du néant. Madame Denis vous en dit autant. V.

#### LETTRE CXIII.

1769.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

S de novembre.

J'ATTENDS ces jours-ci, Monseigneur, les Souvenirs de madame de Carlus. En attendant, j'ai l'honneur de vous envoyer cette nouvelle édition des Guèbres, dont on dit que la présace est curieuse. Comme vous êtes actuellement le souverain des spectacles, j'ai cru que cela pourrait vous amuser un moment dans votre royaume.

Je ne vous envoie jamais aucun des petits livrets peu orthodoxes qu'on imprime en Hollande et en Suisse. J'ai toujours pensé qu'il m'appartenait moins qu'à personne d'oser me charger de pareils ouvrages, et surtout de les envoyer par la poste. Je n'ai été que trop calomnié; je me slatte que vous approuvez ma conduite.

Madame Denis m'a assuré que vous me conservez les bontés dont vous m'honorez depuis cinquante ans. J'ai toujours désiré de ne point mourir sans vous faire ma cour pendant quelques jours; mais il faudra que je me réduise à consigner cette envie dans mon testament, à moins que vous n'alliez saire un tour à Bordeaux l'été prochain, et que je n'aille aux eaux de Barége: mais qui peut savoir où il sera et ce qu'il sera? Mon cœur est à vous, mais la destinée n'est à personne; elle se moque de nous tous.

Daignez agréer mon tendre respect. V.

Oserais-je vous supplier, Monseigneur, d'ordonner qu'on joue à Paris les Scythes? Je n'y ai d'autre intérêt que celui de la justice. Les comédiens ont tiré dix-huit cents francs de la dernière représentation. Je ne demande que l'observation des règles. Pardonnez cette petite délicatesse.

## LETTRE CXIV.

#### A M. LE COMTE DE ROCHEFORT.

18 de novembre.

Je suis devenu plus paresseux que jamais, Monsieur, parce que je suis devenu plus saible et plus misérable. Il m'aurait été impossible de faire le voyage de Paris; je peux à peine saire celui de mon jardin. Madame Denis a rapporté une belle lunette, mais il saut avoir des yeux. On perd tout petit à petit, excepté les sentimens qui m'attachent à vous et à madame de Rochesort.

Je voudrais bien avoir des complimens à vous faire sur l'accomplissement des promesses qu'on vous a saites. C'est-là ce qui m'intéresse véritablement; car, en vérité, j'ai beaucoup d'indissérence pour tout le reste. J'espère que M. le duc de Choiseul sera les choses que vous désirez. C'est la plus belle aine que je connaisse; il est généreux comme Aboul-Cassem, brillant comme le chevalier de Gramont, et travailleur comme M. de Louvois. Il aime à faire plaisir; vous serez trop heureux d'être son obligé.

Je compte qu'au printemps vous serez un père de famille. Madame de Rochesort accouchera d'un brave philosophe; il en saut de cette espèce.

-109.

Je voudrais bien vous envoyer une nouvelle édition d'une pièce qui commence ainsi:

Je suis las de servir : souffrirons-nous, mon frère, Cet avilissement du grade militaire?

mais je ne sais comment m'y prendre. Il est beaucoup plus aisé d'envoyer des lunettes que des livres.

L'oncle et la nièce disent tout ce qu'ils peuvent de plus tendre à M. et à madame de Rochefort.

# LETTRE CX V.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

22 de novembre.

Je n'ai pu encore, Monseigneur, avoir les Souvenirs; mais j'ai l'honneur de vous envoyer un petit ouvrage qui ne doit pas vous déplaire: car, après tout, vous avez servi sous Louis XIV, vous avez été blessé au siège de Fribourg; il me semble qu'il vous aimait. La manie qu'on a aujourd'hui de le dénigrer me paraît bien étrange. Rien assurément ne me slatterait plus que de voir mes sentimens d'accord avec les vôtres.

On me mande que les Scythes viennent d'être repréfentés dans votre royaume de Bordeaux, avec un

Corresp. générale.

Tome X. \* P

très-grand succès. Quelque peu de cas que je sasse de ces bagatelles, je vous supplie toujours de vouloir bien ordonner que les comédiens de Paris me
rendent la justice qu'ils me doivent; car en esset,
du temps de Louis XIV, ils ne manquaient point
ainsi aux lois que les premiers gentilshommes de
la chambre leur avaient données. Il est si désagréable
d'être maltraité par eux, que vous me pardonnerez
mes instances réitérées: je vous demande cette grâce
au nom de mon ancien attachement et de vos bontés.

Agréez, Monseigneur, mon très-tendre respect. V.

#### LETTRE CXVI.

# A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

29 de novembre.

Vous êtes le premier, mon cher ange, à qui je dois apprendre que l'innocence de Sirven vient de triompher, que les juges lui ont ouvert les prisons, qu'ils lui ont donné main levée de ses biens saiss par les fermiers du domaine; mais il saut qu'il y ait toujours quelque amertume dans la joie, et quelque absurdité dans les jugemens des hommes. On a compensé les dépens entre le roi et lui; cela me, paraît d'un énorme ridicule. De plus, il est fort incertain que messicurs du domaine rendent les arrérages qu'ils ont reçus. Sirven en appelle au parlement de Toulouse. J'ose me slatter que ce parlement se sera un honneur de réparer entièrement les malheurs de la

famille Sirven, et que le roi payera les frais tout du long. Ce n'est pas là le cas où il faut lésiner, 1769. et surement le roi trouvera fort bon que les dépens du procès retombent sur lui.

J'ai vu, dans une gazette de Suisse, que M. le duc de Prastin quittait le ministère. Ce n'est certainement pas le suisse de votre porte qui mande ces belles nouvelles; mais il y a dans Paris un suisse bel esprit, qui inonde les treize cantons des bruits de ville les plus impertinens.

Mais comment se porte madame d'Argental? on dit qu'elle est languissante, qu'elle fait des remèdes: je la plains bien, je sais ce que c'est que cette vielà. Est-ce la peine de vivre quand on souffre? oui, car on espère toujours qu'on ne souffrira pas demain; du moins, c'est ainsi que j'en use depuis plus de foixante ans. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un opéra où l'espérance arrive au cinquième acte. On dit que la Pandore de la Borde a très-bien réussi à la répétition; mais il y a certains vers où l'on dit que le mari de Pandore doit obéir : cela est manifestement contraire à St Paul qui dit expressément: Femmes, obéissez à vos maris. Je croyais avoir rayé cette hérésie de l'opéra.

Mille tendres respects, mon cher ange, à vous et à madame d'Argental. V.

# 1769. LETTRE CXVII.

# A M. L'ABBÉ AUDRA, à Toulouse.

Le 30 de novembre.

Mon cher philosophe, vous êtes actuellement instruit du contenu de la sentence. Je conseille à Sirven de faire tout ce que vous et M. de la Croix lui ordonnerez. Son innocence ne peut plus être contestée. Faudra-t-il qu'il lui en coûte de l'argent pour avoir été si indignement accusé, pour avoir été exilé de sa patrie pendant sept ans, et pour avoir vu mourir sa femme de douleur? Je suis prêt à payer les deux cents quatre-vingts livres de frais auxquels on le condamne, mais il ferait plus juste que le juge de Mazamet les payât. Il est vrai que Sirven était contumax, mais il ne fallait pas le condamner, lui et sa famille, quand on n'avait nulle preuve contre lui. Le juge et le médecin méritaient tous deux d'être mis au pilori avec un bonnet d'âne fur leur tête.

Je suis bien malade. Je ne puis écrire à M. de la Croix. Je vous supplie de lui dire que je suis près de l'aimer autant que je l'estime.

Bonjour, mon cher philosophe.

# LETTRE CXVIII.

1769.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

3 de décembre.

Enfin, Monseigneur, voici les Souvenirs de madame de Caylus, que j'attendais depuis si longtemps; ils sont détestablement imprimés. C'est dommage que madame de Caylus ait eu si peu de mémoire. Mais enfin, comme elle parle de tout ce que vous avez connu dans votre première jeunesse, et surtout de madame la duchesse de Richelieu votre mère, et de M. le duc de Richelieu qui est votre père, quoiqu'on die; je suis persuadé que ces Souvenirs vous en rappelleront mille autres, et par-là vous feront un grand plaisir. Je me flatte que le paquet vous parviendra, quoiqu'un peu gros. Permettez-moi de vous faire souvenir des Scythes pour le dernier mois de votre règne des menus. On dit qu'il ne fied pas à un dévot comme moi de fonger encore aux vanités de ce monde; mais ce n'est pas vanité, c'est justice. Je vous supplie d'être assez bon pour me dire si les Souvenirs de madame de Caylus vous ont amusé.

Recevez, avec votre bonté ordinaire, mon trèstendre respect. V.

#### LETTRE CXIX.

### A M. PANCKOUCKE.

6 de décembre.

Vous favez, Monsieur, que je vous regarde comme un homme de lettres et comme mon ami; c'est à ces

titres que je vous écris.

On a besoin sans doute d'un supplément à l'Encyclopédie; on me l'a proposé; j'y ai travaillé avec ardeur; j'ai fait servir tous les articles que j'avais déjà inférés dans le grand dictionnaire; je les ai étendus et fortifiés autant qu'il était en moi; j'ai actuellement plus de cent articles de prêts. Je les crois sages; mais, s'ils paraissaient un peu hardis, sans être téméraires, on pourrait trouver des censeurs qui feraient de mauvaises difficultés, et qui ôteraient tout le piquant pour y mettre l'insipide. Je vous réponds bien que tous ceux qui sont à la tête de la librairie, ne mettront aucun obstacle à l'introduction de cet ouvrage en France, et je vous réponds d'ailleurs qu'il sera vendu dans l'Europe, parce que tout sage qu'il est, il pourra amuser les oisifs de Moscou, austi-bien que les oisifs de Berlin. Puisque vous avez été affez hardi pour vous charger de mes fottises in-4°, il faut que cette sottise-ci soit de la même parure.

Il ne serait pas mal, à mon avis, de faire un petit programme par lequel on avertirait Paris, Moscou, Madrid, Lisbonne et Quimpercorentin,

qu'une fociété de gens de lettres, tous parisiens, et point suisses, va, pour prévenir les jaloux, donner un supplément à l'Encrelopédie. On pourrait même dans ce programme, donner quelque échantillon, comme, par exemple, l'article Femme, afin d'amorcer vos chalans.

Au reste, je pense qu'il saut se presser, parce qu'il se pourrait bien saire qu'étant âgé de soixante et seize ans, je susse placé incessamment dans un cimetière, à côté de mon ivrogne de curé qui prétendait m'enterrer, et qui a été tout étonné que je l'enterrasse.

Encore un mot, Monsseur: avant que vous vous fussez lancé dans les grandes entreprises, vous aviez, ce semble, ouvert une souscription pour les mal-semaines de Martin Fréron. Je me suis aperçu à mon article Critique, que je dois dévouer à l'horreur de la posserité les gueux qui, pour de l'argent, ont voulu décrier l'Encyclopédie et tous les bons ouvrages de ce siècle, et que c'est une chose aussi amusante qu'utile de rassembler les principales impertinences de tous ces polissons. Envoyez-moi tout ce que vous avez, jusqu'à ce jour, des imbécilles méchancetés de Martin, asin que je le sasse pendre avec les cordes qu'il a silées.

Je vous embrasse de tout mon cœur sans cérémonie, et je vous prie de vouloir bien saire mes complimens à madame votre semme dont j'ai toujours l'idée dans la tête depuis que je l'ai vue à Ferney.

# LETTRE CXX.

#### A MADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT,

#### 11 de décembre.

J'AI envoyé, Madame, à votre grand'maman ce que vous demandez, et ce que j'ai enfin trouvé. Puissiez - vous aussi trouver de quoi vous amuser quand vous êtes seule; c'est un point bien important,

Il y a une hymne de Santeuil, qu'on chante dans l'Eglise velche, qui dit que DIEU est occupé continuellement à se contenter et à s'admirer tout seul, et qu'il dit comme dans le Joueur: Allons, saute, Marquis: mais il saut quelque chose de plus aux faibles humains. Rien n'est si triste que d'être avec soimême sans occupation. Les tyrans savent bien cela, car ils vous mettent quelquesois un homme entre quatre murailles, sans livres; ce supplice est pire que la question qui ne dure qu'une heure.

Je vous avertis qu'il n'y arien que de très-vrai dans ce que votre grand'maman doit vous donner. Reste à savoir si ces vérités - là vous attacheront un peu: elles ne seront certainement pas du goût des dames velches qui ne veulent que l'histoire du jour; encore leur histoire du jour roule-t-elle sur deux ou trois tracasseries. Mon histoire du jour à moi, c'est celle du genre-humain. Les Turcs chassés de la Moldavie, de la Bessarabie, d'Azoph, d'Erzerum et d'une

partie du pays de Médée; en un mot, toutes ces grandes révolutions que vous ignorez peut-être à Paris, ne sont qu'un point sur la carte de l'univers.

1769.

Si ce que je vous envoie vous fatigue et vous ennuie, vous aurez autre chose, mais pas sitôt. Je travaille jour et nuit : la raison en est que j'ai peu de temps à vivre, et que je ne veux pas perdre de temps; mais je voudrais bien aussi ne pas vous faire perdre le vôtre.

Je suis consondu des bontés de votre grand'maman. Je vous les dois, Madame; je vous en remercie du sond de mon cœur. C'est un petit ange que madame Gargantua. Il y a une chose qui m'embarrasse; je voudrais que votre grand-papa sût aussi heureux qu'il mérite de l'être. Je voudrais que vous eussiez la bonté de m'en instruire quand vous n'aurez rien à faire. Dites, je vous prie, à M. le président Hénault que je lui serai toujours très-attaché.

V.

## LETTRE CXXI.

# A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

11 de décembre.

Mon cher ange, vous m'inquiétez et vous me désespérez. Vous n'avez point répondu à trois lettres. On dit que la fanté de madame d'Argental est dérangée. Que vous coûterait-il de nous informer par un mot, et de nous rassurer. Si heureusement ce qu'on nous a mandé se trouvait saux, je vous parlerais

de l'envie qu'on a toujours de jouer les Guèbres à Lyon, du dessein qu'on a de se faire autoriser par M. Bertin; je vous demanderais des conseils, je vous dirais que nous espérons obtenir du parlement de Toulouse une espèce de dédommagement pour la famille Sirven; je vous prierais de dire un mot à M. le duc de Prastin d'une affaire de corsaires, que j'ai pris la liberté de lui recommander, et qui m'intéresse; je vous parlerais même d'un discours sort désagréable qu'on prétend avoir été tenu au sujet de nos pauvres spectacles, de votre goût pour eux.

Nous vous renouvelons, madame Denis et moi, les assurances de tout ce que nos cœurs nous disent pour vous deux.

ignorer l'état de madame d'Argental.

et de mon tendre et éternel attachement pour vous : mais je ne puis sérieusement vous demander autre chose que de n'avoir pas la cruauté de nous laisser

# LETTRE CXXII.

### A M. CHRISTIN.

rr de décembre.

L'HERMITE de Ferney fait les plus tendres complimens à son cher philosophe de Saint-Claude.

Il est instamment prié d'écrire à son ami, qui est employé en Lorraine, de dire bien positivement où en est l'affaire de ce malheureux Martin; si on la poursuit; si on a réhabilité la mémoire de cet homme si injustement condamné; si c'est à la tournelle de Paris que la sentence sut consirmée: cette affaire est très-importante. Ceux qui l'ont mandée à Paris, sur la soi des lettres reçues de Lorraine, craignent sort d'être compromis, si malheureusement l'ami de M. Christin s'est trompé.

Sirven a été élargi, et il a eu main-levée de son bien, malgré la bonne volonté de ses juges subalternes qui voulaient absolument le saire rouer. Il en appelle au parlement de Toulouse qui est trèsbien disposé en sa saveur, et il espère qu'il obtiendra

des dédommagemens.

Si le solitaire se portait mieux, il pourrait saire donner les étrivières au carme; mais il est trop malade pour entrer dans ces petites discussions. La sottise et l'insolence du carme auraient été dangereuses au quatorzième siècle, mais dans celui-ci on peut prendre le parti d'en rire. Je me trouve d'ailleurs entre le bon et le mauvais larron, entre Bayle et J. Jacques.

Mon cher philosophe rendra un grand service à la jurisprudence et à la nation, en continuant à son loisir l'ouvrage qu'il a commencé. Il est prié de

mettre une grande marge à la copie.

Madame Denis et moi, nous vous souhaitons la bonne année; nous aurions bien voulu la finir et la commencer avec vous.

# LETTRE CXXIII

#### AMADAME

# LA DUCHESSE DE CHOISEUL. (\*)

z de janvier.

MADAME.

Votre Excellence saura que, comme j'étais dans ma boutique le jour de la St Silvestre, sans rien saire, parce que c'était dimanche, il passa chez moi un pédant qui fait des vers françois, et je lui dis: Monsieur le pédant, saites-moi des vers FRANÇOIS pour les étrennes de madame Gargantua, et il me sit cela qui ne m'a pas paru trop bon:

Je fouhaite à la belle Hortense
Une ame noble, un cœur humain,
Un goût sûr et plein d'indulgence,
Un esprit naturel et sin,
Qui s'exprime comme elle pense;
Un mari de grande importance,
Qui ne sasse point l'important,
Qui serve son prince et la France,
Et qui se moque plaisamment
Des jaloux et de leur engeance;
Que tous deux soient d'intelligence,

<sup>(\*)</sup> Cette lettre et plusieurs autres mêlées de poësse ont été communiquées trop tard aux éditeurs pour être insérées dans le volume de Lettres en vers.

Et qu'ils goûtent en concurrence Le plaisir de faire du bien. Ma muse alors en considence Me dit: Ne leur souhaite rien.

1770.

Il me semble, Madame, que moi, qui ne suis qu'un typographe, j'aurais sait de meilleurs vers FRANÇOIS que cela, si je m'étais adonné à la poesse FRANÇOISE.

J'ai l'honneur de faire à monseigneur votre époux comme à vous, Madame, les complimens des révérends pères capucins, de tous les maçons de Versoy, de tous les manœuvres, de tous ceux qui veulent bâtir des maisons en cette ville où il fait froid comme en Sibérie. J'ai de plus l'honneur d'être avec un prosond respect,

Madame,

votre, &c. Guillemet.

# LETTRE CXXIV.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

5 de janvier.

Je vous supplie instamment, mon cher ange, de me rendre le plus important service. Il saut que madame le Jeune me déterre le livre du père Griset ou de frère Griset. On imprime la lettre A d'un supplément au Dictionnaire encyclopédique dans le pays étranger, et frère Griset doit avoir sa place à l'article Ana, Anecdote. On peut envoyer le livre

aisément par la poste, en deux ou trois paquets; 1770. pourvu qu'un paquet ne pese pas plus de deux livres, il arrive à bon port. Marin, Suard peuvent le contre-signer, rien n'est plus aisé. Madame le Teune, ou son ayant cause, recevra une lettre de change payable au porteur. Ayez la bonté d'avoir pitié de ma passion qui est très-vive. J'abuse de votre complaisance; mais les jeunes gens sont actifs; ils se démènent pour rendre service. Je vous l'avais bien dit que vous n'aviez que soixante et neuf ans. Vous êtes bien injuste et bien lésineux de m'en accorder à peine soixante et quinze, lorsque je suis possesseur de la soixante et seizième. Il faut dire que j'en ai foixante et dix-huit, et n'y pas manguer; car. après tout, on se fait une conscience d'affliger trop un pauvre homme qui approche de quatre-vingts.

le suis bien étonné que cette comédie dont vous parlez soit si drôle. Par-le-sang-bleu, Messieurs, je ne croyais pas être si plaisant que je suis; mais j'ai plus de tendresse pour les Scythes, et une passion furieuse pour les Guèbres. Je tiens que ces Guèbres

M. le duc de Prastin a eu la bonté de m'envoyer un détail touchant les diamans pris par les corsaires. l'ai bien peur que ce ne soit une affaire finie, et que les propriétaires des diamans n'aient aucun renseignement, moyennant quoi le corsaire, se moquera d'eux. Je m'en lave les mains, et je remercie M. le duc de Prassin de toute sa bonté. Madame Denis et moi, nous souhaitons à mes deux anges santé et prospérité, cette année 1770. Je ne me suis jamais attendu à voir cette année, et j'avais. fait plus d'un marché qui a fini à l'an 1760, tant je me suis toujours désié de mes forces. J'ai été heureusement trompé.

Mille tendres respects à vous deux. V.

#### LETTRE CXXV.

### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

5 de janvier.

MONSIEUR,

Quand l'hermite du mont Jura s'intitulait le pauvre vieillard, il n'avait pas tort. Sa fanté et ses affaires étaient également dérangées et le sont encore. Malheur aux vieillards malades! La faiblesse extrême où il est ne lui a pas permis d'écrire pendant un mois entier. Il est tout-à-sait hors de combat, et d'ailleurs excédé par des travaux qui l'avaient d'abord consolé des misères de ce monde.

Soyez très-persuadé, Monsieur, qu'il n'a jamais trempé dans l'infame complot que quelques parens et amis avaient sait de l'arracher à sa retraite. Il connaît trop le prix de la liberté et celui du repos nécessaire à son âge. Il est sensible à vos bontés comme s'il était jeune. Il voit d'ailleurs, avec une honnête indissérence, qui gouverne et qui ne gouverne pas, qui se remue beaucoup pour rien et qui ne se remue pas, qui tracasse et qui ne tracasse pas; il aime, il estime votre philosophie, et rend

justice à vos différentes fortes de mérite; il mourra votre très-attaché.

Si vous n'avez pas un petit livre d'Hollande, intitulé DIEU et les hommes, je pourrai vous en procurer un par un ami; vous n'avez qu'à ordonner.

Si vous voyez M. d'Alembert, voici un petit article pour lui.

Je sais qu'un homme, qui fait des vers mieux que moi, lui a récité des bribes fort jolies d'un petit poëme intitule Michaud ou Michon et Michette, et qu'il lui a dit que ces gentillesses étaient de moi. Le bruit en a couru par la ville. Il est clair cependant qu'elles sont de celui qui les a récitées. C'est, dit-on, une fatire violente contre trois conseillers au parlement qui sont des gens fort dangereux. On met tout volontiers sur mon compte, parce qu'on croit que je peux tout supporter, et qu'étant près de mourir, il n'y a pas grand mal de me faire le bouc émiffaire. Après tout, je crois l'auteur trop galant homme pour m'imputer plus long-temps fon ouvrage. Il est dans une situation à ne rien craindre de mesfieurs Michon ou Michaud, supposé qu'il y ait des conseillers de ce nom. Je ne suis pas dans le même cas; et, d'ailleurs, je n'ai jamais vu un seul vers de cet ouvrage. Je ne doute pas que M. d'Alembert, quand il reverra l'auteur qui n'est pas actuellement à Paris, ne lui conseille généreusement de se déclarer, ou d'enfermer son œuvre sous vingt cless.

Voilà, Monsieur, ce que je vous supplie de montrer à M. d'Alembert dans l'occasion. Je ne lui écris point, je suis trop faible, et c'est un effort pour moi très-grand de dicter même des lettres.

Adieu .

241

Adieu, Monsieur; je serai jusqu'au dernier moment pénétré pour vous de la plus tendre estime. Je ne 1770. cesse d'admirer un militaire si rempli de goût, d'esprit et de bonté.

# LETTRE CXXVI.

# A M. DE LA TOURETTE, à Lyon.

Le 6 de janvier.

Le vieux malade de Ferney remercie bien tendrement M. de la Tourette. Une traduction de la Henriade est une preuve que les Italiens sont convertis. Vous pouviez très-bien, Monsieur, m'envoyer cette traduction par la poste. M. Vasselier s'en chargerait très-volontiers. Pour le Ristessioni di un italiano soprà la chiesa, je ne l'ai point, et vous me serez plaisir de me saire avoir cet ouvrage.

Il est très-vrai qu'on commence à parler bien haut en Italie, et surtout à Venise. On m'a dit que M. de Firmian (\*) est instruit et hardi, et M. de Tanucci (\*\*) instruit, mais un peu timide. Il a osé prendre Bénévent qui n'appartenait point au roi de Naples, et n'a pas osé prendre Castro qui lui appartient.

Madame Denis est aussi sensible qu'elle le doit à votre souvenir. Dupuits est à sa campagne; il vous conserve toute l'amitié qu'on a pour vous dès qu'on vous a connu : c'est ainsi que j'en use. Confervez-moi des sentimens qui me sont bien chers, et agréez l'inviolable attachement du pauvre vieillard V.

Corresp. générale.

<sup>(\*)</sup> Ministre de l'empereur à Milan.

<sup>( \*\* )</sup> Ministre du roi de Naples.

# 1770. LETTRE CXXVII.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

20 de janvier.

Vous avez eu la bonté, mon cher ange, de me faire présent du livre de notre ami Grifet, et moi je prends la liberté de vous envoyer un manuscrit qui surement n'est pas de lui. Vous voulez vous amuser avec madame d'Argental de cette comédie de seu l'abbé de Châteauneuf, mort il y a plus de soixante ans. Je vous envoie une copie que j'ai fait faire sur le champ à la réception de vos ordres. Mon manuscrit est bien meilleur que celui de Thiriot, plus ample, plus correct, beaucoup plus plaisant à mon gré, et purgé surtout des expressions qui pourraient présenter la moindre idée de dévotion, et par conséquent de scandale. Je ne sais si vous trouverez la pièce passable; elle est bien différente du goût d'aujourd'hui; ce n'est point du tout une tragi-comédie de la Chaussée; elle m'a paru tenir un peu de l'ancien style; mais on ne rit plus, et on ne veut plus rire.

Si vous supposez pourtant, vous et madame d'Argental, qu'on puisse encore aller à la comédie pour s'épanouir la rate; si vous trouvez dans cette pièce des mœurs vraies et quelque chose de plaisant, alors on pourra la faire jouer. Il n'y aura nulle dissiculté du côté de la police; mais, en ce cas, il faudrait envoyer chercher Thiriot, et lui donner

copie de la copie que je vous envoie, en lui recommandant le fecret : il est intéressé à le garder. Je lui envoyai ce rogaton, il y a quelques mois, pour lui aider à faire ressource; et comme je lui mandai que tous les émolumens ne seraient pas pour lui, il se pourrait bien faire aussi que votre protégé le Kain en retirât quelque avantage.

Je ne sais point où demeure Thiriot qui change de gîte tous les six mois, et qui ne m'a point écrit depuis plus de quatre. On peut s'informer de sa demeure chez le secrétaire de M. d'Ormesson, nommé Faget de Villeneuve; voilà tout ce que j'en sais.

Je vous avertis que je prends la liberté d'envoyer à monssieur le duc de Prassin la pièce de l'abbé de Châteauneus; il la lira s'il veut, et sera dans le secret pour se dépiquer des belles manières des Anglais et de messieurs de Tunis. Je lui écris en même temps pour le remercier de ses bontés pour les vingt-six diamans qui courent grand risque d'être perdus, attendu que les marchands n'ont rien sait en sorme juridique.

J'ignore encore si on osera faire jouer à Toulouse la tragédie de la Tolérance; ce serait prêcher l'Alcoran à Rome. Je sais seulement qu'on la répète actuellement à Grenoble, mais il n'est pas bien sûr qu'on l'y joue.

Vous me feriez plaisir, mon cher ange, de m'apprendre si M. le maréchal de Richelieu va à Bordeaux, comme on me l'a mandé. Il est si occupé de ses grandes affaires qu'il ne m'écrit point.

Je ne sais si vous savez qu'on a mis dans quelques gazettes qu'on donnait la Corse au duc de

Q 2

Parme, et que vous étiez chargé de cette négocia-1770. Il est bon que vous soyez informé des bruits qui courent, quelque mal sondés qu'ils puissent être.

Le progrès des armes de Catau est très-certain. On n'a jamais fait une campagne plus heureuse. Si elle continue sur ce ton, elle sera l'automne prochain dans Constantinople. Nos opéra comiques sont bien brillans, mais ils n'approchent pas de cette pièce étonnante qui se joue des bords du Danube au mont Caucase et à la mer Caspienne. Les géographes doivent avoir de grands plaisirs.

L'oncle et la nièce se mettent sous les ailes des

anges. V.

A propos, c'est bien à vous de parler de neige; nous en avons dix pieds de haut, et quatre-vingts lieues de pourtour.

Nota bene que si on me soupçonne d'être le prêtenom de l'abbé de Châteauneuf, tout est perdu.

## LETTRE CXXVIII.

#### AUMEME.

24 de janvier.

C'EST pour dire à mes anges que, dans l'idée de les amuser, et au risque de les ennuyer, j'ai envoyé un énorme paquet que j'ai pris la liberté d'adresser à M. le duc de Prassin. Ce paquet contient une pièce qui a l'air d'être du temps passé, et qu'on attribue à l'abbé de Châteauneuf ou à Raimond le grec, comme on voudra.

Cet énorme paquet doit être actuellement arrivé à l'hôtel des anges. Ils s'apercevront que, par une juste Providence, une pièce, dont le principal perfonnage est un caissier dévot, vient tout juste dans le temps des cilices du sieur Billard et des confessions de l'abbé Grizel. Je ne bénirai pourtant pas la Providence si questa coioneria n'amuse pas mes anges.

J'ai lu le livre de l'abbé Galliani. O le plaisant homme! ô le drôle de corps! On n'a jamais eu plus gaiement raison. Faut-il qu'un napolitain donne aux Français des leçons de plaisanterie et de police! Cet homme-là ferait rire la grand'chambre, mais je ne sais s'il viendrait à bout de l'instruire.

J'ai vraiment lu Bayard et Hamlet. Je me réfugie fous les ailes de mes anges. V.

#### LETTRE CXXIX.

#### A M. ELIE DE BEAUMONT.

A Ferney, le 24 de janvier.

Mon cher Cicéron, je reçois les papiers que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Vous voyez bien qu'il n'y a là qu'un ménage de gâté. J'entends fort mal les affaires; mais je ne crois pas que la fentence du lieutenant civil, qui ordonne qu'on enfermera chez des moines, par avis de parens, un fils de famille, en cas que le roi lui rende la liberté, puisse fubsister après dix ans, quand le père et la

1770.

mère font morts, quand le fils de famille est père 1770 de famille, quand il a cinquante-trois ans, quand fa mère s'est opposée à cette étonnante sentence, et l'a fait son légataire universel,

Ma foi, juge et plaideurs, il faudrait tout lier.

J'ignore encore si l'homme aux cinquante-trois ans ne ressemble pas aux nesses qui ne mûrissent que sur la paille. Je me suis chargé par pitié de deux personnes sort extraordinaires; l'une est cet original, l'autre est une nièce de l'abbé Nollet, qui lui est attachée depuis quatorze ans, et qu'on va tâcher de marier.

L'affaire principale est d'achever de payer le peu de dettes contractées dans ce pays par le sieur interdit, de procurer audit interdit des meubles, et de ne lui pas laisser toucher un denier, attendu que je suis prêt à signer avec les parens qu'il a la tête un peu légère, avec l'air posé d'un homme capable.

Je vous supplie très-instamment, mon cher Cicéron, de me donner des nouvelles positives des deux mille écus, asin que je prenne des mesures justes, et qu'après l'avoir alimenté, rasé, désaltéré, porté pendant un an, on ne m'accuse pas d'avoir la tête aussi légère que lui.

Point de nouvelles de Sirven, sinon qu'il est à Toulouse, et qu'on y veut jouer les Guèbres. Autre tête encore que ce Sirven. Le moude est sou.

Mille tendres respects à vous et à madame de Canon, à vous les deux sages, et les deux sages aimables.

# LETTRE CXXX.

1770.

# A M. DE LAHARPE.

26 de janvier.

Dieu et les hommes vous en fauront gré, mon cher confrère, d'avoir mis en drame l'aventure de cette pauvre novice qui, en se mettant une corde au cou, apprit aux pères et aux mères à ne jamais forcer leurs filles à prendre un malheureux voile. Cela est digne de l'auteur de la réponse à ce sou mélancolique de Rancé.

Savez-vous bien que cette réponse est un des meilleurs ouvrages que vous ayez jamais saits. On l'imprime actuellement dans un recueil qu'on sait à Lausane. Savez vous bien ce que vous devriez faire, si vous avez quelque amitié pour moi? me faire envoyer votre Ecole des pères et mères acte par acte. Nous la lirons, madame *Denis* et moi. Nous méritons tous deux de vous lire.

Je suis bien étonné que Panckoucke ne vous ait rien dit au sujet de la partie littéraire du nouveau Dictionnaire encyclopédique; mais il était engagé avec M. Marmontel qui sera tout ce qui regarde la littérature. Peut-être donnera-t-on dans quelque temps un petit supplément; mais vous savez que les libraires mes voisins ne sont pas gens à encourager la jeunesse, comme on sait à Paris. Je craindrais sort que vous ne perdissiez votre temps; et je vous conseille de l'employer à des choses qui vous soient plus

utiles. Je voudrais que chacune de vos lignes vous fût payée comme aux Robertson.

J'ai lu un petit ouvrage de M. de Falbaire où il fait voir que, depuis les premiers commis des finances jusqu'au portier de la comédie, tout le monde est bien payé, hors les auteurs.

Je viens de recevoir le Mercure. Je vous suis bien obligé d'avoir séparé ma cause de celle de mon prédécesseur Garnier (\*). Je vous embrasse de\_tout mon cœur.

#### LETTRE CXXXI.

#### A M A D A M E

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

A Ferney, 28 de janvier.

Qu'i moi, Madame, que je n'aye point répondu à une de vos lettres! que je n'aye pas obéi aux ordres de celle qui m'honore depuis si long-temps de son amitié! de celle pour qui je travaille jour et nuit, malgré tous mes maux! vous sentez bien que je ne suis pas capable d'une pareille lâcheté. Tout ours que je suis, soyez persuadée que je suis un très-honnête ours.

Je n'ai point du tout entendu parler de monfieur Crawfort; si j'avais su qu'il sût à Paris, je vous aurais suppliée très-instamment de me protéger

<sup>( \* )</sup> M. Crébillon.

un peu auprès de lui, et de faire valoir les sentimens d'estime et de reconnaissance que je lui dois.

1770.

Vous m'annoncez, Madame, que M. Robertson veut bien m'envoyer sa belle Histoire de Charles-Quint, qui a un très-grand succès dans toute l'Europe, et que vous aurez la bonté de me la faire parvenir. Je l'attends avec la plus grande impatience; je vous supplie d'ordonner qu'on la fasse partir par la guimbarde de Lyon.

C'était autrefois un bien vilain mot que celui de guimbarde; mais vous favez que les mots et les idées changent fouvent chez les Français, et vous vous en apercevez tous les jours.

Vous avez la bonté, Madame, de m'annoncer une nouvelle cent sois plus agréable pour moi que tous les ouvrages de Robertson. Vous me dites que votre grand-papa, le mari de votre grand'maman, se porte mieux que jamais; j'étais très-inquiet de sa santé; vous savez que je l'aime comme monsieur l'archevêque de Cambrai aimait DIEU, pour luimême. Votre grand'maman est adorable. Jem'imagine l'entendre parler quand elle écrit; elle me mande qu'elle est sort prudente; de-là je juge qu'elle n'a montré qu'à vous les petits versiculets de monsieur Guillemet.

Si je retrouve un peu de santé dans le triste état où je suis, je vais me remettre à travailler pour vous. Je ne vous écrirai point des lettres inutiles, mais je tâcherai de faire des choses utiles qui puissent vous amuser. C'est à vous que je veux plaire, vous êtes mon public. Je voudrais pouvoir vous désennuyer quelques quarts d'heure, quand vous ne dormez pas, quand vous ne courez pas, quand

1770. vous n'êtes pas livrée au monde. Vous faites très-bien de chercher la dissipation, elle vous est nécessaire comme à moi la retraite.

> Adieu, Madame; jouissez de la vie autant qu'il est possible, et soyez bien sûre que je suis à vous, que je vous appartiens jusqu'au dernier moment de la mienne.

### LETTRE CXXXII.

#### A M. DE CHABANON.

6 de février.

Mon cher ami, nous vous sommes trop attachés, madame Denis et moi, pour souffrir que vous épuifiez votre génie à faire Alceste après Quinault. Vous êtes obligé d'en retrancher tout le pittoresque et tout le merveilleux, afin d'éviter la ressemblance. Vous vous mettez vous - même à la gêne; vous vous privez du pathétique, et vous affaiblissez l'intérêt. Le comique, qui était encore à la mode dans nos premiers opéra, est réprouvé aujourd'hui. Vous ne tombez pas dans ce défaut, et c'est probablement ce qui vous a féduit. Mais à ce comique il faut substituer la tendresse, un nœud qui attache, du brillant, du théâtral. Et quand même vous jetteriez ces beautés avec profusion dans les premiers actes, jamais on ne vous pardonnera d'avoir supprimé les enfers et le retour d'Alceste.

Tout le monde fait par cœur ces beaux vers d'Alcide à Pluton:

1770.

Si c'est te faire outrage D'entrer par force dans ta cour. Pardonne à mon courage, Et sais grâce à l'amour.

l'ai toujours été étonné que Quinault n'ait pas ofé imiter Euripide, et fait présenter Alceste voilée à son mari. Ce serait cette hardiesse d'Euripide qu'il faudrait imiter. Nous présumons qu'elle aurait un grand succès, si on avait à l'opéra des acteurs comme on y a des chanteurs. Voilà ce que nous avons pensé, madame Denis et moi.

Si vous voulez absolument traiter ce sujet après Quinault, vous êtes tenu étroitement de donner un ouvrage admirable dans toutes ses parties, et d'amener des fêtes charmantes prifes dans le fond du sujet.

Nous ne parlerions pas si hardiment à tout autre qu'à vous. Nous vous disons ce que nous croyons la vérité, parce que vous méritez qu'on vous la dife. Nous pouvons nous tromper, mais nous ne voulons pas certainement vous tromper. Reconnaissez la tendre amitié que nous avons pour vous à la liberté que nous prenons; nous croyons vous en donner une preuve, en vous parlant à cœur ouvert. Pardonnez-nous et aimez-nous. V.

l'ai lu une partie de la traduction des Géorgiques; j'y ai vu l'extrême mérite de la difficulté surmontée. Je ne m'attendais pas à voir tant de poësse dans la gêne d'une traduction. Je crois que cet ouvrage

#### 252 RECUEIL DES LETTRES

aura une très-grande réputation parmi les amateurs des anciens et des modernes.

Je vous supplie, mon cher ami, de vouloir bien assurer M. Delille de ma reconnaissance et de ma très-sincère estime.

## LETTRE CXXXIII.

## A M. LE RICHE, à Amiens.

6 de février.

Vous avez quitté, Monsseur, des velches pour des velches (\*). Vous trouverez par-tout des barbares têtus. Le nombre des sages sera toujours petit. Il est vrai qu'il est augmenté; mais ce n'est rien en comparaison des sots, et par malheur on dit que DIEU est toujours pour les gros bataillons. Il saut que les honnêtes gens se tiennent serrés et couverts. Il n'y a pas moyen que leur petite troupe attaque le parti des sanatiques en rase campagne.

J'ai été très-malade; je suis à la mort tous les hivers; c'est ce qui fait, Monsseur, que je vous ai répondu si tard. Je n'en suis pas moins touché de votre souvenir. Continuez - moi votre amitié; elle me console de mes maux et des sottises du genrehumain. Recevez les assurances, &c.

<sup>(\*)</sup> M. le Riche avait été directeur des domaines à Besançon.

# LETTRE CXXXIV. 1770.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

o de février.

Le préfume, Monseigneur, que vous reçûtes en son temps le petit livre de madame de Caylus que i'eus l'honneur de vous envoyer. Vos occupations et vos plaisirs ne vous ont pas laissé le temps de m'en instruire. C'est un livre fort rare; je ne crois pas qu'il y en ait encore à Paris d'autre exemplaire que le vôtre. Vous y aurez vu que monsieur le duc votre père mettait les portraits de ses anciens serviteurs au grenier; mais, si j'étais dans votre grenier, je me tiendrais encore très-heureux.

Je suis très-fâché de mourir sans avoir pu vous donner ma bénédiction. Vous êtes tout étonné du terme dont je me sers, mais il me sied très-bien; j'ai l'honneur d'être capucin. Notre général qui est à Rome m'a envoyé mes patentes signées de sa vénérable main. Je suis du tiers-ordre, mes titres sont fils spirituel de St François, et père temporel.

Dites-moi laquelle de vos défuntes maîtresses vous voulez que je tire du purgatoire, et je vous réponds fur ma barbe qu'elle n'y fera pas vingt-quatre heures.

Je dois vous dire qu'en qualité de capucin j'ai renoncé aux biens de ce monde, et que, parmi quelques arrangemens que j'ai faits avec ma famille, je lui ai abandonné ce qui me revenait, tant sur la succession de madame la princesse de Guise, que fur votre intendant; mais je n'ai point prétendu 1770: vous gêner, et je ferais au défespoir de vous causer le moindre embarras. Ma famille recevra vos ordres, et les recevra comme des bienfaits.

> Vous me parliez, Monseigneur, dans votre dernière lettre, de votre beau jardin de Paris, et je fuis entouré actuellement de quatre-vingts lieues de neiges. J'aimerais mieux vous faire ma cour dans votre palais de Richelieu que dans tout autre; mais vous n'habiterez jamais Richelieu. Vous êtes fait pour aller briller tantôt à Versailles, tantôt à Bordeaux. J'admire comme vous éparpillez votre vie. Souffrez que, du sond de ma caverne, je vous renouvelle mon très-tendre respect, et que madame Denis le fasse valoir auprès de vous.

> Recevez la bénédiction de V. capucin indigne, qui n'a point de bonne fortune de capucin. V.

#### LETTRECXXXV.

# A M. L'ABBÉ AUDRA, à Toulouse.

Le 14 de février.

Je suis plus étonné que jamais, mon cher philosophe, de n'avoir aucune nouvelle de Sirven. M. de la Croix avait cu la bonté de me mander qu'il travaillait à un mémoire en sa faveur, mais que ce Sirven voulait sairé l'entendu, et qu'il dérangeait ses mesures. Je commence à croire qu'il a pris son parti, et qu'il ne songe qu'à rétablir le petit bien qu'on lui

a rendu. Il a ses deux filles à quelques lieues de moi. S'il veut avoir ses deux filles auprès de lui, 1770. je leur donnerai de quoi faire leur voyage honnêtement. Si le père a besoin d'argent, je lui en donnerai aussi pour achever de réparer ses malheurs.

le vous demande en grâce de vouloir bien faire mes complimens et mes remercîmens à M. de la Croix, et l'assurer de la véritable estime que je conferverai pour lui toute ma vie.

Ou'est devenue votre Histoire universelle? est-elle imprimée ? êtes-vous toujours bien content de Toulouse? avez-vous reçu un petit paquet que j'adressai pour vous à Lyon, il y a quelques mois, à l'adresse que vous m'avez donnée?

Je vous embrasse sans cérémonie, en philosophe et en ami.

#### LETTRE CXXXVI.

#### A M. ELIE DE BEAUMONT.

16 de février.

'IGNORE, mon cher Cicéron, si les désordres de Genève permettront que ma lettre aille jusqu'à la poste. Les bourgeois tuèrent hier trois habitans, et l'on dit, dans le moment, qu'ils en ont tué quatre ce matin. Les battus payent l'amende dans la coutume de Lori; mais, dans la coutume de Genève. les battus font pendus; et l'on assure qu'on pendra trois ou quatre habitans dont les compagnons ont

eté tués. Toute la ville est en armes, tout est en combustion dans cette sage république; il y a quatre ans qu'on s'y dévore.

Nos philosophes ont vraiment bien pris leur temps pour faire l'éloge de ce beau gouvernement. Cela ne m'empêche pas de prendre un vif intérêt à l'horrible aventure des Péra. Vous pouvez, mon cher Cicéron, m'envoyer votre mémoire en deux ou trois paquets, par la poste, adressés à Ferney par Lyon et Versoy.

Je n'entends pas plus parler de ce pauvre entêté de Sirven que s'il n'avait jamais eu de procès criminel.

A l'égard de l'interdit-démarié, j'ai écrit à monsieur Jardin, greffier en chef du châtelet, son tuteur, que je ne me chargerais des deux mille écus qu'à condition que toutes les dettes criardes qu'il a faites dans ce pays-ci, et toutes les dettes de bienscance et d'honneur seraient préalablement acquittées; que je lui ferais acheter un lit et quelques meubles, afin qu'il pût reparaître d'une manière décente et honorable dans le pays de Neuchâtel, et que le frère de madame l'intendante de Paris ne fît point de honte à fa famille dans le pays étranger. J'ai laissé en dépôt, chez M. de Laleu, les deux mille écus, et je ne ferai rien sans être autorisé de son tuteur. Je crois devoir cette attention à sa famille. l'espère que, moyennant les arrangemens que je prendrai, et movennant les cinq cents francs qu'il touchera par mois dorénavant, fomme qui augmentera toutes les années, il pourra se donner la considération que doit avoir un homme si bien allié!

Il ne peut réparer ses fautes passées que par la plus grande sagesse.

1770.

Je vous supplie, Monsieur, de parler à messieurs les avocats de la commission, si vous les rencontrez, et à M. Boudot, en conformité de ce que j'ai l'honneur de vous mander.

Permettez que je vous donne ma bénédiction en qualité de capucin. J'ai non-seulement l'honneur d'être nommé père temporel des capucins de Gex, mais je suis associé, affilié à l'ordre, par un décret du révérend père général. Jeanne la pucelle et la tendre Agnès Sorel sont toutes ébaubies de ma nouvelle dignité.

Mille respects et mille bénédictions à madame de Beaumont.

#### LETTRE CXXXVII.

A 'MECENAS - ATTICUS DUC DE CHOISEUL, &c.

A Ferney, 18 de février.

LA voix de Jean criant dans le désert vous dit ces choses:

Ce n'est pas assez que vous ayez sait des pactes de samille, donné un royaume à l'aîné de la samille, sait un pape madré ou non madré, et mis les soldats d'Israël sur un meilleur pied qu'ils n'ont jamais été; tout cela n'est rien sans la charité. Le Dieu d'Israël est irrité contre les ensans de Jacob, qui assassinnent dans les rues des vieillards de quatre-vingts ans, des innocens destitués d'armes, blessent des semmes

Corresp. générale.

Tome X. \* R

grosses, et se préparent à pendre ceux qu'ils n'ont pu affassiner.

C'est une des suites de l'insolence avec laquelle ils en ont usé envers l'ambassadeur de l'oint du Seigneur et envers Messala-Atticus, premier ministre de cet oint. Le sanhédrin n'est pas moins coupable d'avoir somenté, préparé, autorisé les abominations des ensans de Bélial.

Voici ce que dit le Seigneur: Si vous aviez seulement fait bâtir à Versoy une cinquantaine de maisons de boue, vous auriez actuellement dans Versoy quatre cents habitans qui ne savent où coucher, qui vous seraient attachés pour jamais, et qui probablement iront habiter l'Angleterre que mon cœur réprouve, ou la Hollande que je vomis de ma bouche, parce qu'elle est tiède.

J'ai ordonné à mon serviteur François V., capucin digne, d'avoir soin de ces malheureux, en attendant que votre rosée puisse les consoler.

Je sais que mon serviteur chargé de la bourse commune loge le diable dans sa bourse, c'est-à-dire, rien; et qu'il ne pourra donner cent mille sicles pour bâtir des maisons.

Mon serviteur François V. est encore plus pauvre pour le moment présent; mais vous pourriez trouver quelque bon ami, non pas de cour, mais de sinance, qui prêterait des sicles pour bâtir des maisons. Il n'est pas besoin d'édit pour donner à qui voudra de quoi reposer sa tête.

Vous avez une galère dans un port qui n'est pas fait; mais des familles ne peuvent coucher dans une galère, à moins que ce ne soit la famille de Fréron.

L'esprit de charité pourrait vous porter encore à empêcher qu'on ne pende plusieurs de vos serviteurs qui se sont engagés à vous, dont vous avez la signature, qui se sont soumis à coucher dans les maisons que vous n'avez pas bâties, qui se sont déclarés français, et qui, pour cette raison, sont présumés avoir incessamment la hart au cou.

Je vous dis donc, de la part du Seigneur: Faites comme vous voudrez; car vous avez l'œil de l'aigle, et la prudence du serpent.

Signé Jean, prédicateur du désert.

Et plus bas, François V., capucin indigne, admis à la dignité de capucin par frère Amatus Dalamballa, général des capucins, résident à Rome; et de plus déclaré père temporel des capucins de Gex.

Lequel François prie DIEU pour vous et pour votre digne épouse.

#### LETTRE CXXXVIII.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

19 de février.

Mon cher ange, les vieillards de quatre-vingts ans qu'on assassine à Genève, n'ont pas laisse de m'affecter un peu, attendu que les gens de soixante et seize ans sont réputés octogénaires. Je n'aime pas non plus qu'on blesse des semmes grosses, qu'on tue du monde dans les rues, sans savoir pourquoi. On veut pendre aussi ceux qui voulaient se retirer à Versoy, ville que M. le duc de Choiseul sait bâtir. Je ne crois pas qu'il

R 2

1770.

trouve toute cette aventure fort honnête. Tout cela 1770: nous a fait frémir d'horreur, madame Denis et moi. Quoique j'aye fait beaucoup de tragédies, ces scènes tragiques à ma porte me paraissent abominables; c'est pis que ce qui se passe en Pologne.

> La comédie du Dépositaire est plus consolante. On y a rapetasse une trentaine de vers qu'on vous enverra très-sidellement.

> Il vaut mieux payer des dixièmes que d'être aux portes de Genève. Ces gens-là sont devenus des sous barbares. Je suis très-convaincu que, si vous aviez été plénipotentiaire chez eux, vous auriez adouci leur esprit, et que rien de ce qui arrive aujourd'hui ne serait arrivé.

Du moins en France vous payez vos dixièmes paisiblement; vous lifez paisiblement Gabrielle de Vergy; vous allez dans vos petites loges; vous n'avez pas vingt pieds de neige; votre plus grand malheur est de vous ennuyer aux pieces nouvelles et aux livres nouveaux.

M. le duc de Prastin a eu encore la bonté de m'écrire, et de daigner faire de nouvelles tentatives pour faire rendre les diamans pris par le corsaire de Tunis, quoiqu'il n'en espère rien. Je vous supplie de lui bien dire combien je suis pénétré de ses bontés. Vous aviez bien raison quand vous me dissez qu'il était plus essentiel que bruyant. Je lui serai attaché jusqu'au dernier moment de ma pauvre vie.

Je fuis bien malade, mon cher ange. Mille tendres respects à madame d'Argental, et mille vœux pour sa santé. Je vous donne à tous deux ma bénédiction.

Frère V., capucin indigne.

Si vous êtes surpris de ma fignature, sachez que je suis non-seulement père temporel des capucins. 1770. de Gex, mais encore agrégé au corps par le général Amatus Dalamballa, résident à Rome. Voilà ce que m'a valu St Cucufin. Vous voyez que DIE U n'abandonne pas ses dévots.

# I. E T T R E C X X X I X.

# A MADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

21 de fevrier.

'Al reçu, Madame, le Charles - Quint anglais; je n'en ai pu lire que quelques pages; mes yeux me refusent le service, tant que la neige est sur la terre. Il est bien étrange que je m'obstine à rester dans ma solitude pour y être aveugle pendant quatre mois; mais la difficulté de se transplanter à mon âge est sigrande et si désagréable, que je n'ai pu encore me résoudre à passer mon hiver dans des climats plus, chauds. Je me suis consolé en me regardant comme votre confrère; et puisque vous souffrez une privation totale, j'ai cru qu'il y aurait de la pusillanimité. à n'en pas supporter une passagère.

Je voulais vous remercier plutôt; les éclaboussures de Genève m'ont dérangé pendant quelques jours. On s'est mis à tirer sur les passans dans la sainte cité de maître Jean Calvin. On a tué tout roides quatre ou cinq personnes en robe de chambre, et moi, qui passe ma vie en robe de chambre comme Jean-Jacques, je trouve fort mauvais qu'on respecté si peu les bonnets de nuit. On a tué un vieillard de quatre-vingts ans, et cela me sâche encoré; vous savez que j'approche plus de quatre-vingts que de soixante et dix; et vous n'ignorez pas combien la réputation d'octogénaire me slatte, et m'est nécessaire. Vous êtes très-coupable envers moi d'avoir étriqué mon âge, au lieu de lui donner de l'ampleur. Vous m'avez réduit malignement à soixante quinze ans et trois mois, cela est insame; donnez-moi, s'il vous plaît, soixante et dix-fept ans, pour réparer votre saute.

On a encore appuyé la baionnette sur le ventre ou dans le ventre d'une semme grosse; je crois qu'elle en mourra; tout cela est abominable, mais les prédicans disent que c'est pour avoir la paix. Il a fallu avoir quelques soins des battus qui se sont ensuis; car, quoique je sois capucin, je ne laisse pas d'avoir

pitié des huguénots.

Mais, mon Dieu, Madame, faviez-vous que j'étais capucin? c'est une dignité que je dois à madame la duchesse de Choiseul et à St Cucusin. Voyez comme DIEU a soin de ses élus, et comme la grâce sait des tours de passe-passe avant que d'arriver au but. Le général m'a envoyé de Rome ma patente, Je suis capucin au spirituel et au temporel, étant d'ail-leurs père temporel des capucins de Gex.

Tant de dignités né m'ont point tourné la têté; les honneurs chez moi ne changent point les mœurs. Vous pouvez toujours compter, Madame, sur mon attachement, comme si je n'étais qu'un homme du

monde. Il est vrai que je n'ai pas les bonnes fortunes du capucin de madame de Forcalquier, mais on ne peut pas tout avoir. Recevez ma bénédiction.

1770.

+ Frère V., capucin indigne.

#### LETTRECXL.

# A M. LE CHEVALIER DE MONTFORT, A Florac en Gévaudan.

21 de fevrier.

MONSIEUR,

Celui à qui vous avez écrit se sent très-indigne des éloges que vous voulez bien lui donner, mais il est touché de votre mérite et du soin que vous avez pris de vous instruire.

La dissertation de Calmet, dont vous parlez, est une de ses plus faibles. Il vous suffira d'un coup d'œil pour juger des paroles de ce pauvre homme.

", Je pourrais avancer que le voyage de St Pierre

", à Rome est prouvé par St Pierre même qui marque

", expressément qu'il a écrit sa lettre de Babylone,

", c'est-à-dire de Rome, comme nous l'expliquons

", avec les anciens. Cette preuve seule suffirait pour

", trancher la difficulté, ",

Vous voyez, Monsieur, combien il serait ridicule de dire qu'une lettre datée de Paris vient de Toulouse.

Le premier qui écrivit ce prétendu voyage et les aventures de Simon Barjone avec Simon qu'on disait

R 4

1770.

magicien, est un nommé Abdias fort au-dessous des historiens de Robert le diable et des Quatre fils Aymon. Marcel, autre auteur digne de la Bibliothèque bleue, suivit Abdias; Egésippe enchérit encore sur eux. C'est ce même Egésippe qui écrivit que Domitien, ayant su que les petits-fils de Jude étaient à Rome, qu'ils étaient parens de Jésu et descendans de David en droite ligne, les sit venir devant lui dans la crainte qu'ils ne s'emparassent du royaume de Jésusalem auquel ils avaient un droit incontestable, &c. &c. &c.

Soyez très - sûr que l'histoire ecclésiastique n'a pas été écrite autrement jusqu'au seizième siècle. Mais, puisque tout cela vaut cent mille écus de rente à certains abbés, des souverainetés à d'autres hommes, il ne saut pas se plaindre.

L'artillerie, dans laquelle vous êtes officier, ne peut rien contre les remparts que l'erreur s'est bâtis; mais le bon esprit sert à ne se laisser pas subjuguer par ceserreurs.

J'ai l'honneur d'être, &c. ..

# LETTRE CXLI.

#### A M. PANCKOUCKE

21' de fevrier.

Consolez-vous, Monsieur; il est impossible que les captiss qui sont à Alger (\*) ne soient pas délivrés par les mathurins quand le temps sera favorable; puisqu'on a rendu les premiers, on rendra

<sup>(\*)</sup> Les volumes de l'Encyclopédie détenus à la Bastille.

les seconds; les cadets ne peuvent être traités plus

durement que les aînés.

J'ai dû à M. d'Alembert et à M. Diderot la politesse que j'ai eue pour eux. Il n'était pas juste que mon nom parût avant le leur, et il faut surtout qu'il n'y paraisse point. Ceux qui travaillent à deux ou trois volumes de Questions sur l'Encyclopédie, croient vous rendre un très-grand service. Ils donnent les plus grands éloges à la première édition, ils annoncent la seconde; ils espèrent décréditer un peu les contresaçons, et ils s'amusent.

Ie n'ai point vu mon ami Cramer. Tout est en combustion dans Genève, tout est sous les armes; on a affassiné sept ou huit personnes juridiquement dans les rucs, dans les maisons; un vieillard de quatre-vingts ans a été tué en robe de chambre; une femme grosse, bourrée à coups de crosse de fusil, est mourante; une autre est morte. Cramer commande la garde. Il faut espérer que son magasin ne sera pas brûlé. Le diable est par-tout. l'espère que je l'exorciferai, en qualité de capucin; car il faut que vous fachiez que je suis aggrégé à l'ordre des capucins par notre général Amatus Dalamballa, réfidant à Rome, qui m'a envoyé mes lettres patentes. C'est une obligation que j'ai à S' Cucufin, et j'en sens tout le prix. Je prie DIEU pour vous. Recevez ma bénédiction.

Fr. François V., capucin indigne.

1770.

1770.

#### LETTRE CXLII.

#### AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL

A Ferney , 24 de fevrier.

MADAMÉ,

OUT l'ordre des capucins n'a pas affez de bénédictions pour vous. Je n'ofais ni espérer ni demander ce que vous avez daigné faire pour ce pauvre canonnier Fabry. Nous avons bien des faintes en paradis, mais il n'y en a pas une qui soit aussi biensesante que vous l'êtes. Je suis à vos pieds, non pas à ces pieds de quatorze pouces dont vous m'avez envoyé les souliers, mais à ces pieds de quatre pouces et demi, tout au plus, qui portent un corps aussi aimable, dit-on, que votre ame.

La dernière lettre que j'eus l'honneur de vous écrire était au sujet du brigandage de Genève, et des meurtres qui se sont commis dans cette abominable ville. On ne tue plus à présent, mais on pille. M. le duc de Choiseul, mon biensaiteur, est instruit par M. le résident Hénin de toutes les horreurs qui s'y passent. J'achève mes jours dans un bien triste voisinage; j'ai de quoi sournir à notre patriarche St François plus d'un million de semmes de neige. C'est ainsi qu'il les aimait, tant il avait de seu; mais, pour moi pauvre moine, trente lieues de neige dont je suis entouré, et

des affassinats à ma porte, ne sont pas une perspective agréable. Vos extrêmes bontes, Madame, font ma 1770. confolation.

Je ne crois pas que ce foit en abuser que de vous présenter les respects et la reconnaissance de mon gendre Dupuits, et d'oser même vous supplier de daigner le recommander en général à M. Bourcet (\*). Mon gendre est votre ouvrage; c'est vous, Madame, qui l'avez placé. Il ne s'est pas assurément tendu indigne de votre protection. Il sert bien, il est actif; fage, intelligent, et de la meilleure volonté du monde. M. Bourcet en paraît fort content. Mon gendre ne demande qu'un mot de votre bouche, qui témoigne que vous l'êtes aussi. Toute ma samille ainsi que notre couvent se regardent comme vos créatures.

Agréez, Madame, notre attachement respectueux et inviolable; j'y ajoute mes ferventes prières et ma bénédiction.

Frère François, capucin indigne.

# LETTRE CXLIII.

#### LA HARPE. DE

2 de mars.

'ALLAIS vous écrire, mon cher confrère, tout occupé et tout languissant que je suis, lorsque j'ai reçu votre lettre du 23 de février. Je tremble pour la religieuse, si elle n'est pas imprimée avant l'assemblée du clergé; mais les cris du public feront taire ceux

<sup>(\*)</sup> M. le duc de Choifeul.

qui oferont murmurer. Votre ouvrage a enchanté tout 1770. Paris; M. d'Alembert en est idolâtre. Vous avez pour vous les philosophes et les femmes; avec cela on va

> Je regarde la prison des quatre mille volumes infolio comme une lettre de cachet qu'on donne à un fils de famille pour le mettre à la bastille, de peur que le parlement ne le mette sur la sellette.

Il m'est tombé, il y a quelques mois, entre les mains, un ouvrage philosophique et honnête, intitulé: Dieu et les hommes. On le dit imprimé en Hollande; mais l'extrême honnêteté dont il est, sait qu'on n'ose pas l'envoyer par la poste, de peur des curieux malhonnêtes:

Vous avez bien raison de dire que la philosophie gagne, et que les arts se perdent. Heureux ceux qui, comme vous, font une religieuse dont la philosophie fait verser des larmes!

Vraiment, vous ne connaissez pas toutes mes dignités. Non-seulement je suis père temporel des capucins, mais je suis capucin moi-même. Je suis reçu dans l'ordre, et je recevrai incessamment le cordon de St François, qui ne me rendra pas la vigueur de la jeunesse.

A l'égard du cordon dont on régale actuellement bien des gens à Constantinople, je ne puis mieux faire que d'en envoyer une aune à Martin Fréron.

Madame Denis vous fait mille complimens. Je vous embrasse aussi tendrement que je vous félicite de vos succès. Mes hommages à madame de la Harpe.

Vous savez qu'on s'est un peu égorgé à Genève; on y a assassiné jusqu'à des femmes : tout cela ne sera rien.

# LETTRE CXLIV.

1770.

#### A M A D A M E

# LA MARQUISE DE FLORIAN, à Paris.

Le 3 de mars.

E vous prie, ma chère nièce, de me faire un trèsgrand plaisir. l'implore surtout l'assistance de monsieur le grand écuyer de Cyrus, qui est un homme ingambe et serviable.

l'ai le plus grand et le plus pressant besoin des livres dont vous trouverez la note sur un petit billet. Je ne sais où ils se vendent. M. de Florian, en allant à la comédie, peut aisément les acheter, et donner ordre qu'on me les envoye par les guimbardes de Lyon.

Croiriez-vous qu'un docteur de forbonne, ami et parent de l'abbé Morellet, professeur d'histoire à Toulouse, enseigne publiquement mon Histoire générale, que tout le parlement vient l'écouter, qu'il l'a fait imprimer pour l'usage des colléges, en y retranchant seulement quelques petites libertés philosophiques; qu'un prêtre fanatique l'a brûlée devant sa porte pour faire amende honorable à la fainte Eglise; que le premier président l'a fait prendre par deux huissiers, et l'a menace du cachot en pleine audience; que la fille du premier président m'a écrit d'assez jolis vers; que Sirven va demander la permission de prendre ses premiers juges à partie; que la philosophie expie au bout de huit ans l'affassinat de Calas?

Allons, courage, monfieur le turc (\*), monfieur

du parlement de Paris (\*\*), mettez la philosophie, l'humanité à la mode. Que fera-t-on pour Martin?

l'ai obtenu deux mille écus des créanciers de Durey, par les bons offices de M. de Beaumont. l'ai marie mademoiselle Nollet, qui l'avait suivi dans tous ses malheurs depuis douze ans, et que l'abbé Nollet son oncle reniait comme un beau diable. Durey, dans le fond, n'est pas à beaucoup près aussi coupable qu'on le dit; c'est un bon homme très-serviable, trèsfaible, qui a fait de très-mauvais marchés, et dont le plus grand crime est d'avoir demandé, par écrit, à sa femme, en grâce, de le faire cocu. Je vous jure d'ailleurs qu'il n'a jamais empoisonné personne.

Avez-vous lu le dernier mémoire d'Elie? n'est-il pas bien fort, bien convaincant, bien utile? la Harpe vous a-t-il récité fa religieuse? avez - vous pleuré? avez -vous vu l'opéra comique de Marmontel? comment vous portez-vous, tous tant que vous êtes? J'ai une enflure à la gorge qui n'est point du tout plaisante au milieu de quarante ou cinquante lieues de neige. Sur ce je vous donne à tous ma bénédiction.

Fr. François, capucin indigne,

<sup>(\*)</sup> M. l'abbe Mignot.

<sup>(\*\* ).</sup> M. d'Ornoi.

# LETTRE CXLV.

1779

### A M. TABAREAU, à Lyon.

3 de mars.

M. Tabareau et M. Vasselier savent, sans doute, ce qui se passe à Genève: on y assassine dans les rues des vieillards de quatre-vingts ans et des semmes grosses; la fainte cité est devenue un enser. Grâce au ciel, on ne voit point de pareilles horreurs à Lyon.

Je réciterai pour vous la prière des voyageurs; je ne cesserai de demander au ciel qu'il vous rende l'argent que vous avez perdu au Billard. J'espère tout obtenir par l'intercession de mon confrère St Cucusin.

Je vois que vous n'étiez pas instruit de ma fortune. Non-seulement je suis père temporel des capucins de Gex, mais j'ai l'honneur d'être capucin moi-même. J'ai droit de porter le cordon et l'habit; j'ai reçu ma patente de notre révérend père général Amatus Dalamballa, à qui, sans doute, vous vous êtes confessé quand vous étiez à Rome.

Oserais-je vous demander ce que c'est que cette équipée de saisir toutes les rescriptions aux particuliers? on m'a pris le seul argent dont je pouvais disposer. Dieu veuille que vous ne soyez pas traité de même! Je n'entends rien à cette nouvelle opération de sinance, car je suis sort ignorant. J'avais écrit, il y a quelques semaines, à M. de la Borde qui avait en lui-même la bonté de placer en rescriptions toute la fortune dont je pouvais disposer; je crois qu'il a été

fi embarrassé pour lui-même qu'il ne m'a point encore fait de réponse; il attend apparemment qu'il y ait quelque chose de décidé. On m'avait écrit, il y a quelques mois, que M. de la Borde était exilé; mais je crois qu'il n'y a de banni que l'argent de la caisse d'escompte.

Permettez à votre bibliothécaire de demander justice contre toutes les lettres simples qu'on me fait payer doubles. Je suis d'ailleurs assassiné de lettres d'inconnus que je suis obligé de renvoyer. Pardonnez à un pauvre capucin à qui M. l'abbé Terrai ravit deux cents mille francs dans sa besace, de ménager quatre sous. Vous me dites que le ministère veut protéger l'agriculture; il ne devait donc pas dépouiller un laboureur de deux cents mille francs qui sont tout son patrimoine. Il faut mettre ces petites aventures, comme bien d'autres, au pied de son crucisix. Voici des orémus de frère François, capucin indigne.

#### LETTRE CXLVI.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

5 de mars.

Mon cher ange, je devrais m'adresser à St Cucusin mon consrère, mais je vous donne la présérence. M. Bouvard vient souvent chez vous; je vous prie de lui communiquer ma petite requête. Il conduit si bien la fanté de madame d'Argental, que j'ai en lui une extrême confiance. Je fais bien qu'il ne l'a point mise au lait de chèvre; mais comme je suis plus sec, plus vieux, plus attaqué que madame d'Argental, je veux absolument tâter du lait de chèvre, et que M. Bouvard soit de mon avis. Ainsi, je vous demande votre protection; plaidez pour ma chèvre, je vous en prie.

Vous avez vu, sans doute, la belle pancarte du roi d'Espagne, signée d'Aranda, par laquelle on coupe les ongles jusqu'au vis au très-révérend grand inquisiteur, archevêque de Pharsale. Cet archevêque me paraît être l'aumônier de Pompée. Le voilà battu sans ressource.

Tout capucin que je suis, je ne laisse pas de bénir DIEU de cette petite mortification donnée à monsieur de Pharsale.

Vous devez savoir si cet archevêque de Pharsale n'est pas confesseur du roi. Ayez la bonté, je vous prie, de me le mander; car je m'intéresse vivement à toutes les affaires ecclésiastiques.

Je crois que vous n'ignorez pas ma nouvelle dignité. J'en ai la première obligation à madame la duchesse de Choiseul. Si elle a la ceinture de Vénus, j'ai le cordon de St François.

On dit que, si M. l'abbé Terrai continue son petit train, nombre d'honnêtes gens seront obligés de quêter comme mes consrères.

Croiriez-vous qu'on a imprimé à Toulouse une certaine Histoire générale des mœurs et de l'esprit des nations, à l'usage des colléges, avec privilège du roi, qu'un docteur de sorbonne, prosesseur en histoire, l'enseigne publiquement, et que tout le parlement va

Corresp. générale. Tome X. \* S

1770.

#### 274 RECUEIL DES LETTRES

l'entendre. Vous voyez comme DIEU bénit ceux qui font à lui.

Mille tendres respects à mes deux anges.

† Frère François, capucin indigne.

#### LETTRE CXLVII.

# A M. BOUVARD, médecin.

5 de mars.

Un vieillard de foixante et seize ans attaqué depuis long-temps d'une humeur scorbutique qui l'a toujours réduit à une très-grande maigreur, qui lui a enlevé presque toutes ses dents, qui s'attache quelquesois aux amygdales, qui lui cause souvent des borborygmes, des insomnies, &c. &c., attachées à cette maladie:

Supplie M. Bouvard de vouloir bien avoir la bonté d'écrire, au bas de ce billet, s'il pense que le lait de chèvre pourrait procurer quelques soulagemens.

Il est ridicule peut-être de prétendre guérir à cet âge; mais le malade ayant quelques affaires qui ne pourront être finies que dans six mois, il prend la liberté de demander si le lait de chèvre pourrait le mener jusque-là?

Il demande si on a'l'expérience que le lait de chèvre, avec quelques purgations absolument nécessaires, ait sait quelque bien en cas pareil?

#### LETTRE CXLVIII.

1770.

# A M. DE LA HARPE.

7 de mars.

J'AVAIS grand besoin de ce que je viens de recevoir. Je suis très-malade, mon cher ensant; mais j'ai oublié tous mes maux en vous lisant. Voilà le vrai style, clair, naturel, harmonieux, point d'ornement recherché; tous les vers frappés et sentencieux naissent du sond du sujet, et se présentent d'eux-mêmes; grande simplicité, grand intérêt; on ne peut quitter la pièce dès qu'on en a lu quatre vers, et les yeux se mouillent à mesure qu'ils lisent. Il saut jouer cette pièce dans tous les couvens, puisqu'on ne la jouera pas sur le théâtre; mais je suis persuadé qu'on la jouera dans trente samilles: je dis plus; je parie qu'elle sera beaucoup de bien, et que plus d'une sille vous aura l'obligation de n'être point religieuse.

J'ai reçu cette semaine deux pièces qui m'ont bien consolé. Premièrement la vôtre, et ensuite celle de M. le comte d'Aranda qui porte le dernier coup à l'inquisition.

En voici une troisième non moins agréable que je trouve dans le paquet avec Mélanie: c'est votre joli envoi. Je ne suis pas en état de vous payer en même monnaie. Votre jeune et brillante muse me prend trop à son avantage. Il m'est plus aisé, dans mes souffrances, de sentir votre mérite que d'y répondre.

Madame Denis m'arrache Mélanie, et va pleurer comme moi.

#### 1770. LETTRE CXLIX.

# A M. DE C'HABANON.

7 de mars.

Vous m'avez fait un grand plaisir, mon cher confrère. Comme vous savez que j'ai l'honneur d'être capucin, vous devez présumer que je n'aime pas les dominicains. Nous ne pouvons soussir, nous autres serviteurs de DIEU, les gens qui se croient en droit de venir voir ce que nous sesons dans nos couvens.

Je remercie bien M. le duc de Villa-Hermosa; je bénis M. le comte d'Aranda; je sais mes complimens de condoléance à la sainte inquisition. Cette petite anecdote trouvera sa place avant qu'il soit peu. Il y a d'honnêtes gens qui ne laissent rien échapper. J'avais besoin d'une consolation; je suis dans un état assez triste. Une humeur de soixante et seize ans s'est jetée sur mes glandes, et le contrôleur général sur mes rescriptions. Je vous embrasse de toute mon ame. Sœur Denis vous est toujours très-dévouée.

Frère François.

The state of the light of the state of the s

# R.L. E T.T.R. E. C.L.

1770.

# A M. AUDIBERT, à Marseille.

A Ferney, le 9 de mars.

Savez - vous bien, Monsieur, que vous avez affissé le serviteur de DIEU? Sans y penser vous avez fait une œuvre pie, tout maudit huguenot que vous êtes. Je suis capucin; j'ai le droit de porter le cordon de St François. Le général des capucins m'a envoyé de Rome ma patente; n'en riez point, rien n'est plus vrai. Cela m'a porté bonheur, car DIEU a été sur le point de m'appeler à lui, et j'aurais été infailliblement canonisé. M. le marquis de \*\*\* n'y aurait gagné qu'une rente de cinq cents quarante livres qui ne vaut pas la vie éternelle. Il est vrai que j'ai prêché la tolérance; mais cela n'a pas empêché qu'on ne s'égorge à Genève. Dieu merci, ce n'est pas pour des argumens de théologie; il ne s'agit que d'une querelle profane, ainsi elle ne durera pas long-temps. S'il était question de controverse, nous en aurions pour trente années.

Vous favez, sans doute, que le pouvoir de l'inquisition vient d'être anéanti en Espagne; il n'en reste plus que le nom: c'est un serpent dont on a empaillé la peau. Le roi d'Espagne, par un édit, a désendu que l'inquisition sit jamais emprisonner aucun de ses sujets. Nous voilà ensin parvenus au siècle de la raison, depuis Pétersbourg jusqu'à Cadix; et ce qui vous surprendra, c'est qu'il y a des philosophes dans le parlement de Toulouse. Je ne vois pas qu'il se soit fait une révolution plus prompte dans les esprits. La canaille est et sera toujours la même; mais tous les honnêtes gens commencent à penser d'un bout de l'Europe à l'autre.

Madame Denis vous fait les plus fincères complimens. Agréez, Monsieur, la reconnaissance de votre, &c.

#### 

or a the the therein is an in the contract of

# AND LE DUC DE CHOISEUL.

A Ferhey, 17 de mars.

#### NOTRE PROTECTEUR,

.. i' Sans v neather ver a ver thir and

Vous ne croyez donc pas aux femmes grosses assassinées? Tenez, voyez, lifez. Il y a huit jours que je n'ai vu votre résident. Il se peut faire qu'on vous ait caché une partie des horreurs qui se sont passées à Genève. Très-souvent on ne sait pas dans une rue ce qu'on a sait dans l'autre. Pour moi, qui suis bien malade, et qui paraîtrai bientôt devant DIEU, je vous dis la vérité telle qu'on me l'a dite. Je n'en aime pas moins mon libraire Philibert Gramer, consciller de Genève.

Je pardonnerai à l'article de la mort, et pas plutôt, à M. l'abbé Terrai, et je ne pardonnerai ni dans ce monde ni dans l'autre à ceux qui voudraient vous contrecarrer : voilà ma dernière volonté. Mes petits

neveux verront Versoy, mais moi je verrai DIEU sace à sace: je vous aurais donné volontiers la présérence.

1770.

Agréez le profond respect du capucin, et moquezvous de lui si vous voulez: V.

## LETTRE CLII.

## A M A D A M E

### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

17 de mars.

MADAME,

It ne s'agit point ici de capucins, il s'agit de femmes grosses; vous devez les protéger, et plût à Dieu que vous le sussiez! (car la sussiez n'est pas français, régulièrement parlant,) je serais une belle offrande à St François mon patron. Oui, Madame, on a assassimé des semmes grosses à Genève, et je vous demande justice de monséigneur votre époux. Je vous demande en grâce de lui saire lire cette lettre, quoiqu'il n'ait pas beaucoup de temps à perdre.

Je ne veux pas abuser du vôtre et de vos bontés; je suis très-malade; ma dernière volonté est pour votre salut; et, si je réchappe, je compte avoir l'honneur de vous envoyer des œuss de Pâques. En attendant, daignez agréer le respect paternel, les prières et les bénédictions de frère François, capucin indigne.

12 303 31 31 1 1 1 1 1 1 1 E

#### in the interpretation of 1770. LETTRECLIII.

## t y', cost, the taget -A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

17 de mars.

E reçois, mon cher ange, aujourd'hui 17 de mars, votre lettre du 27 de février. Cela est aussi difficile à concilier que la chronologie de la Vulgate et des Septante.

Quoique votre lettre vienne bien tard, je ne laisse pas d'envoyer sur le champ à M. le duc de Choiseul les attestations de la mort des femmes groffes. Je prétends qu'on me croye quand je dis la vérité. Un capucin est fait pour être cru sur sa parole qui est celle de DIEU. D'ailleurs on ne ment point quand on est aussi malade que je le suis; on a sa conscience à ménager.

Si les choses de ce-monde profane me touchaient encore, je vous parlerais de M. l'abbé Terrai, votre ancien confrère, qui, sans respecter votre amitié pour moi, m'a pris, dans la caisse de M. de la Borde, tout ce que j'avais, tout ce que je possédais de bien libre, toute ma ressource. Je lui donne ma malédiction séraphique, Mais, plaisanterie à part, je suis très-fâché et très - embarrassé. Je n'ai assurément ni assez de santé; ni assez de liberté dans l'esprit pour songer au Dépositaire. Mon dépositaire est le contrôleur général; mais il n'est pas marguillier. l'ai soupçonné que, dans toute cette affaire, il y avait eu quelque malin vouloir; et vous pouvez, en général, me mander si je me trompe.

Je vous ai envoyé une petite consultation pour M. Bouvard: elle arrivera peut-être au mois d'avril, comme votre lettre de sévrier est arrivée en mars. Je voulais savoir s'il avait des exemples que le lait de chèvre eût fait quelque bien à des pauvres diables de mon âge, attaqués de la maladie qui me mine. N'ayant point de réponse, j'ai consulté une chèvre; et, si elle me trompe, je la quitterai.

J'imagine qu'à présent vous avez quelques beaux jours à Paris, et que madame d'Argental s'en trouve mieux. Je vous souhaite à tous deux tous les plaisirs, toutes les douceurs, tous les agrémens possibles. Vous pouvez être toujours sûrs de ma bénédiction. Non-seulement je suis capucin, mais je suis si bien avec les autres samilles de St François, que frère Ganganelli m'a sait des complimens.

Vraiment oui, j'ai lu la religieuse, et ce n'a pas été avec des yeux secs. Tout ce qui intéresse les cou-

vens me touche jusqu'au fond de l'ame.

Recommandez-vous bien aux saintes prières de frère François, capucin indigne.

1770.

# LETTRE CLIV.

## AUMEME.

18 de mars.

JE reçois la lettre du 13 de mars, mon cher ange. Il n'y a point eu de retardement à celle-ci. Il faut que la première, du 27 de février, ait traîné dans

quelque bureau, ce qui arrive quelquefois.

Je ne suis pas assurément en état de travailler au Dépositaire, pour le moment présent; mais j'espère que DIEU m'exaucera quand j'aurai fait mes pâques. Jamais temps ne fut plus favorable pour des restitutions de dépôt. l'espère que la grâce se fera entendre au cœur de M. l'abbé Terrai. Voudrait-il m'enlever mon seul bien de patrimoine, que j'avais en dépôt dans la caisse de M. de la Borde; le seul bien qui puisse répondre à mes nièces des clauses de leurs contrats de mariage, le seul avec lequel je puisse récompénser mes domestiques? dans quel tribunal une telle action ferait-elle admise? en a-t-on un seul exemple, excepté dans les proscriptions de Sylla et du triumvirat? M. l'abbé Terrai, qui sort de la grand'chambre, ne devrait-il pas distinguer entre ceux qui achètent du papier sur la place, et ceux qui déposent chez le banquier du roi leur bien paternel? Je vois bien qu'il faudra que je meure en capucin, tel que j'aurai vécu.

Dès que j'aurai chassé ces tristes idées de ma cervelle encapuchonnée, et que ma chèvre aura mis un peu de douceur dans mon sang, je vous parlerai de Ninon, je vous dirai qu'elle ne serait pas Ninon, si elle ne formait pas les jeunes gens, et qu'alors il faudrait lui donner tout un autre nom. Le plaisant et l'utile, à mon gré, est qu'une coquette soit cent sois plus vertueuse qu'un marguillier, sans quoi il n'y a plus de pièce.

1770.

Je ne connais ni Silvain ni les trois capucins. Je fuis entièrement de votre avis sur la religieuse. C'est la seule pièce de théâtre qui nous tire de la barbarie velche; elle est écrite comme il saut écrire.

Jetremble sur la démarche de mademoiselle Daudet. Comment l'envoyer dans un pays si orageux pendant une guerre ruineuse, et qui peut finir d'une manière terrible, quoiqu'elle ait heureusement commencé. En vérité, je ne sais quel parti prendre. Mon avis est qu'on attende les événemens de cette campagne; est-ce le vôtre?

On dit qu'on ne pendra ni Billard le dévot, ni Grizel l'apôtre; c'est bien dommage que ce confesseur ne soit pas martyr. J'ai quelque envie de donner à M. Garant le nom de Grizant au moins.

Mais, si vous avez quelqu'un à pendre, je vous donne Fréron. Lisez, je vous prie, le mémoire ci-joint que m'a envoyé son beau-frère. Tâchez d'approsondir cette affaire, quand ce ne serait que pour vous amuser. On m'assure que Fréron est espion de la police, et que c'est ce qui le soutient dans le beau monde. Je me slatte que vous distribuerez des copies du petit mémoire du beau-frère. Il saut rendre justice aux gens de bien.

Nous fesons mille vœux ici pour la santé de madame d'Argental; vous savez si nos cœurs sont aux deux anges. V.

1770.

## LETTRECLV

## A M. ELIE DE BEAUMONT.

Le 19 de mars. -

JE crois, mon cher Cicéron, qu'il ne sera pas difficile de vous faire tenir les pièces de l'interrogatoire de Sirven, par le nouveau juge nommé pour juger en première instance. J'attends ces pièces dans deux ou trois jours. Je les avais demandées inutilement pendant quatre mois. Vous verrez ce que vous en pourrez faire. Le fumier deviendra or entre vos mains.

Vous aurez le temps de faire votre mémoire pour Pâques; c'est après Pâques que l'affaire sera jugée.

Vous vous ressourenez bien que Sirven était détenu très-rigoureusement au secret par l'ancien juge même de Mazamet, qui s'était fait le geolier de son confrère subrogé à sa place. Il ne lui était pas permis de recevoir une lettre. Il a fallu que j'aye écrit au procureur général, et que je lui aye envoyé une lettre ouverte pour Sirven. Le procureur général a réprimandé le geolier-juge; et le nouveau juge, nommé Astruc, sorcé de reconnaître l'innocence de Sirven, n'a donné sa sentence que comme le diable est obligé de reconnaître la justice de DIEU.

Je crois qu'on a pillé un peu Sirven dans sa prison, car j'ai été oblige de lui envoyer de l'argent deux sois.

Je dévore votre factum pour M. de Lupé. J'en suis à l'endroit où la mère voit le portrait d'Henri IV

et de Louis XV. Si vous plaidiez devant eux, vous gagneriez bientôt votre cause avec dépens.

1770.

L'abbé Grizel n'était-il pas confesseur de Fréron? Que dites-vous de l'enlèvement de nos rescriptions? sont-elles plus justes que l'enlèvement du beau-frère de maître Aliboron? saviez-vous que ce coquin était espion de la police, et que c'était cela seul qui le soutenait et qui lui facilitait les moyens de vivre dans la plus insame crapule?

Mon cher ami, je vous crois nécessaire dans Paris. Plus les injustices sont atroces, plus on a besoin d'un homme comme vous.

Madame Denis et moi, qui sentons également votre mérite, nous vous bénissons tous deux, et je vous donne aussi mon autre bénédiction de capucin dans ce saint temps de carême.

. P. S. Si vous voyez M. de la Harpe, dites-lui combien je l'aime lui et sa religieuse.

## LETTRE CLVI.

A M. LE MARQUIS DE FLORIAN, à Paris.

Le 21 de mars.

VRAIMENT le grand écuyer de Cyrus est devenu un excellent ambassadeur. Je le remercie très-tendrement des livres qu'il veut bien me faire avoir, et que probablement je recevrai bientôt.

J'accable aujourd'hui toute ma famille de requêtes.

Je recommande à M. d'Ornoi l'infortune d'un pauvre diable qui se trouve vexé par des fripons. J'ennuie le turc du compte que je lui rends d'un mauvais chrétien. J'envoie un petit sommaire du désastre d'un beau-frère de Fréron, qui pourra vous paraître extraordinaire; mais je m'adresse à vous, Monsieur, pour l'objet le plus intéressant.

M. l'abbé Terrai me faisit tout le bien libre que j'avais en rescriptions, les sculs essets dont je pusse disposer, mon unique bien, tout le reste périssant avec moi. Il est un peu dur de se voir ainsi dépouillé à l'âge de soixante et seize ans, et de ne pouvoir aller mourir dans un pays chaud, s'il m'en prend fantaisse.

J'ai quelque curiosité de favoir comment on débrouillera le chaos où nous sommes. Vous me paraissez d'ordinaire assez bien instruit. Voici le temps des grandes nouvelles. Les Russes pourront bien être à Constantinople dans six mois, et les Français à l'hôpital.

La petite ville de Genève est toujours sous les armes, et les émigrans sont à Versoy sous des planches. J'en ai logé quelques-uns à Ferney. On aligne les rues de Versoy; mais il est plus aisé d'aligner que de bâtir; et s'il arrivait malheur à M. le duc de Choiseul, adieu la nouvelle ville.

Je vous embrasse tous deux du meilleur de mon cœur avec la plus vive tendresse.

#### LETTRE CLVII.

1770.

#### AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 26 de mars.

MADAME,

J'AI envoyé bien vîte à votre protégé, M. Fabry, la lettre que vous avez bien voulu faire passer par mes mains. Vous avez, comme M. le duc de Choiseul, le département de la guerre. Vous faites du bien aux pacifiques capucins et aux meurtriers canonniers. Je vous dois, en outre, mon falut; car c'est à vous, après DIEU et frère Dalamballa, que je dois mon cordon. Frère Ganganelli espère beaucoup des opérations de la grâce sur ma personne; vous êtes, Madame, le premier principe de tant de saveurs.

Il faut avouer que la grâce Fait bien des tours de passe-passe Avant que d'arriver au but.

Je me flatte que, quand Versoy sera bâti, monfeigneur votre époux voudra bien me nommer aumônier de la ville. Je suis encore un peu gauche à la messe, mais on se forme avec le temps, et l'envie de vous plaire donne des talens. Un de nos frères, qui fait des vers, m'a envoyé ces petits quatrains (\*), et m'a prié de vous les présenter. Je m'acquitte de ce devoir en vertu de la fainte obédience.

Je vous fupplie, Madame, d'agréer toujours mon profond respect, ma reconnaissance et ma bénédiction.

Frère François, capucin par la grâce de DIEU et de madame la duchesse de Choiseul.

### LETTRE CLVIII.

## A M. L'ABBÉ AUDRA.

Le 26 de mars.

Mon cher philosophe, c'est apparemment depuis que je suis capucin que vous me croyez digne d'entrer dans des disputes théologiques. Vous n'ignorez pas qu'ayant obtenu de M. le duc de Choiseul une gratification pour les capucins de mon pays, frère Amatus Dalamballa, notre général résidant à Rome, m'a fait l'honneur de m'agréger à l'ordre; mais je n'en suis pas plus savant.

J'attends toujours, avec la plus grande impatience, le mémoire de M. de la Croix, en faveur de Sirven. Je vous prie de vouloir bien me mander si Sirven a reçu quinze louis d'or que je lui envoyai à la réception de votre dernière lettre.

<sup>(\*)</sup> Voyez les stances à madame de Choiseul, volume d'Epîtres.

Je suis toujours bien malade. La justification entière de Sirven, et ce coup essentiel porté au fanatisme, me seront plus de bien que tous les remèdes du monde. On m'a mis au lait de chèvre, mais j'aime mieux écraser l'hydre.

Amusez mes confrères, les maîtres des jeux sloraux, de ces petits versiculets (\*); vous verrez qu'ils sont d'un capucin bien résigné.

Donnez-moi votre bénédiction, et recevez celle de frère François, capucin indigne.

P. S. M. d'Alembert, est bien content de votre Abrégé de mon Essai sur l'histoire générale de l'esprit et des mœurs des nations. Quelques fanatiques n'en sont pas si contens, mais c'est qu'ils n'ont ni esprit ni mœurs: aussi n'est-ce pas pour ces monstres que l'on écrit, mais contre ces monstres.

## LEGT TREE CLIX.

. 18 18 cm, 11 1 1 to 2 2 2 . 1 .

true and a collected or

3 1.00 7753 77 1

1 11 11 11 11 11 11

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL,

26 de mars.

Mon cher ange, je vous remercie, de tout mon cœur, de la consultation de M. Bouvard; j'avais oublié de vous remercier de Sémiramis, c'est un vice de mémoire et non du cœur. Je vous ai envoyé un mémoire sur Fréron, qui m'a été adressé par

(\*) Voyez, dans le volume d'Epîtres, les stances à M. Saurin; Il est vrai, je suis capucin, &c.

Corresp. genérale.

Tome X. \* T

1770.

fon beau-frère, et qui me paraît bien étrange. Si vous découvrez quelque chose touchant cette affaire, ayez la bonté, je vous prie, de m'en instruire.

Je ne fais aucune nouvelle des grandes opérations de M. l'abbe Terrai, je trouve seulement qu'il ressemble à M. Bouvard, il met au régime.

de petite Encyclopédie, que quelques savans brochent avec moi. J'aimerais mieux faire une tragédie, mais les sujets sont épuisés et moi aussi.

Les comédiens ne le sont pas moins, on ne peut

plus compter que sur un opéra comique.

J'avais fait, il y a quelque temps, une petite réponse à des vers que m'avait envoyés M. Saurin: cela n'est pas trop bon; mais les voici, de peur qu'il n'en coure des copies scandaleuses et fautives. Je ne voudrais déplaire pour rien du monde, ni à mon bon patron St François, ni à frère Ganganelli.

Comme l'ami Gnizel n'est pas de notre ordre, je crois que la charité chrétienne ne me désend pas de souhaiter qu'il soit pendu, et que l'archevêque le confesse à la potence, ce qui ne sera qu'un rendu.

Je me flatte que la fanté de madame d'Argental se fortisse et se fortissera dans le printemps. Je me mets au bout des ailes de mes deux anges. V.

Correlp. Berei

# LETTRECLX

17.70.

## A M. BOUVARD.

26 de mars.

114 221 92 7.15

Le vieux capucin de Ferney, qui a cu l'honneur de consulter M. Bouvard, le remercie très-sensiblement des conseils qu'il a bien voulu lui donner.

Il a eu précisément les gonflemens sanglans dont M. Bouvard parle. Il prend le lait de chèvre avec beaucoup de retenue, dans un pays couvert de glaces et de neiges six mois de l'année, et où il n'y a point d'herbe encore.

Il croit qu'il sera obligé de chercher un climat plus doux l'hiver prochain; et, en ce cas, il demande à M. Bouvard neuf mois de vie au moins, au lieu de six, sauf à lui présenter une nouvelle requête après les neuf mois écoulés. Il en est de la vie comme de la cour; plus on en reçoit de grâces, plus on en demande. Il prie M. Bouvard de vouloir bien agréer les sentimens de reconnaissance dont il est pénétré pour lui. V.

and solution of the compared of the compared solution of the compared s

St M. Lable to a company of the control of the cont

T 2

1770.

## LETT TRECLXI.

#### A M A D A M E A M. BOUVARD

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

26 de mars.

Je ne vous ai point ecrit, Madame, depuis que j'ai obtenu ma dignité de capucin: ce n'est pas que les honneurs changent mes mœurs; mais c'est que j'ai été entouré de massacres, et que les genevois qui n'ont pas voulu être tues, et qui se sont réfugiés chez moi, n'ont pas laisse que de m'occuper.

Je crains bien de ne pas vous tenir parole sur les rogatons que je vous avais promis pour vos pâques. De deux frères libraires qui avaient long-temps imprimé mes sottises, l'un est devenu magistrat, et est actuellement ambassadeur de la république à la cour, où il fera, dit-on, beaucoup d'impresson: l'autre monte la garde soir et matin, et ne marche qu'au son du tambour. Ainsi vous courez grand risque de vous passer de ma petite Encyclopédie. D'ailleurs vous n'aimez guere que le plaisant; mon Encyclopédie est rarement plaisante. Je la crois sage et honnête, et puis c'est tout. Elle ne sera bonne que pour les pays étrangers, où l'on ne rit pas tant qu'en France, quoiqu'à présent nous n'ayons pas trop de quoi rire.

Si M. l'abbé Terrai vous a rogné un peu les ongles, il me les a coupés jusqu'au vis. J'avais en rescriptions tout le bien dont je pouvais disposer,

toutes mes ressources sans exception. Vous verrez par les petits quatrains (\*) que je vous envoie, qu'il veut que je m'occupe uniquement de mon salut. J'y suis bien résolu, et je sens plus que jamais les vanités des choses de ce monde, d'autant plus que je suis malade depuis six semaines, et si malade que je n'ai pas consulté M. Tronchin. L'estomac, l'estomac, Madame, est la vie éternelle. Je ne suis pas mal, heureusement, avec frère Ganganelli; c'est une petite consolation.

C'en est une sort grande que l'aventure de l'abbé Grizel: on dit que les dévotes se trémoussent prodigieusement à Paris et à Versailles. Je m'intéresse passionnément à ce saint homme; et, s'il est pendu, je veux avoir de ses reliques. Il y a quelques années qu'on sit cette cérémonie à un nomme l'abbé Fleur, bachelier de sorbonne, qui, dit-on, ne prêchait pas mal.

Si les quatrains sur mon capuchon ne vous déplaisent pas absolument, il y en a d'autres encore plus mauvais qui sont entre les mains de votre grand'maman, et qu'elle pourra vous montrer. Elle a eu pour moi des bontés dont je suis confus. C'est à vous, Madame, que je dois toutes les grâces dont elle m'a comblé. Je n'ai nulle idée de sa jolie sigure; je ne la connais que par son soulier. Jouissez, pendant quarante ans, Madame, d'une société si délicieuse; je vous serai entièrement attaché tant que ma vie durera, mais elle ne tient à rien.

(\*) Stances à M. Saurin :

Il est vrai, je suis capucin, &c.

1770.

# 1770. LETTRECLXII.

17 5.77 20 -

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

Mars.

e chofee de cara,

dont je vous remercie tous deux. J'ai renoncé à ma chèvre, mon cher ange; le temps est trop affreux; je suis plongé dans les neiges.

Je vous demande quelques mois de grâce pour le Dépositaire; il m'est impossible de travailler dans l'état où je suis; quand je serai en vie, à la bonne heure in serai assurément à vos ordres

heure, je ferai affurement à vos ordres.

Les petits versiculets faits pour madame la duchesse de Choiseul et pour M. Saurin, n'étaient faits que pour eux.

"C'est apparemment pour saire sa cour à M. l'abbé

Terrai qu'on les a montres.

Voulez-vous me faire un plaisir? informez-vous, je vous en prie, si on a fulminé, le jeudi de l'abfoute, la bulle In cana domini. Quel mot, fulminé! cela m'est important pour sixer mes idées sur Ganganelli; il faut avoir des idées nettes.

Mais surtout dites à madame de Choiseul que vous vous êtes chargé expressément de la gronder.

" 5 nie 3 h v

Me pardonnez-vous tout ce bavardage?

1770.

## ROOTLETTRE CLXIII.

In the same

## A M. LE MARQUIS DE FLORIAN.

Le 7 d'avril.

Mon cher grand écuyer, il faut que frère François mette tout au pied de son crucisix. Les livres, qui sont ma consolation, ne me viennent point; il faut que l'abbé Terrai ait arrêté les guimbardes avec les rescriptions. Il m'a pris tout mon bien de patrimoine; et sort au delà. Non-seulement il me traite en capucin, mais il me traite en évêque. Il veut que je meure banqueroutier comme la plupart de nosseigneurs. Le bon Dieu soit loué! La sin de la vie est triste, le milieu n'en vaut rien, et le commencement est ridicule.

M. de Laleu a trop d'affaires pour m'avoir jamais entendu. Je lui ai toujours dit que le plaisir que me fesait M. de la Borde était de m'épargner sept à huit pour cent, pour le change et pour la conversion de l'argent de Genève en argent de France.

Au reste, je trouve très - bon qu'on prenne les rescriptions des sinanciers qui ont gagné beaucoup en pillant l'Etat; mais je trouve très-mauvais qu'on prenne le patrimoine des particuliers, et qu'on ruine des familles innocentes. Vous vous en sentirez comme moi, Messieurs; je vous exhorte à entrer, à mon exemple, dans l'ordre des capucins.

Je remercie bien le conseiller du parlement de

1.770.

la bonté qu'il a pour l'affaire de mon benêt de franccomtois. Je le prie de vouloir bien me mander combien cela aura coûté de frais. J'enverrai sur le champ une lettre de change, en dépit de M. l'abbé Terrai.

Si j'avais des rescriptions sur le grand-turc, l'impératrice de Russie me les serait bien payer. Je crois vous avoir dit qu'elle m'a mandé qu'elle ne manquerait ni d'hommes ni d'argent; tout le monde n'en peut pas dire autant.

Genève se dépeuple, mais le contrôleur général de France leur paye toujours quatre millions cinq cents mille livres de rente. Pourquoi ne pas perdre cet argent au lieu du nôtre?

Allez au plus vîte jouir des douceurs de la campagne avec madame de *Florian*. Nous sommes enchantés d'apprendre que sa santé s'est rétablie.

Nous vous embrassons vous et elle, et le grand conseil et le parlement.

Frère François.

fra in dipogram.

וֹב וכזייניים טע יוֹ

#### LETTRE CLXIV.

1770.

#### A M A D A M E

### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 9 d'avril.

MADAME,

En attendant que vous veniez faire votre entrée dans votre nouvelle ville qu'il est si difficile de fonder, avant que je vous harangue à la tête des capucins, avant que je vous présente le vin de ville, le plus détestable vin qu'on ait jamais bu; avant que je vous affuble du cordon de S' François. que je vous dois; avant que je mette mon vieux cœur à vos pieds; pendant que les tracasseries sissent à vos oreilles, pendant que des poliffons sont sous les armes dans le trou de Genève, pendant que tout le monde fait son jubilé chez les catholiquesapostoliques - romains, pendant que votre ami Moustapha tremble d'être détrôné par une semme; je chante en secret ma bienfaitrice, dans le fond de mes déserts ; et, comme on ne vous peut écrire que pour vous louer et vous remercier; je vous remercie de ce que vous avez bien voulu faire pour mon gendre Dupuits-Corneille.

J'ai eu l'infolence d'envoyer à vos pieds et à vos jambes les premiers bas de foie qu'on ait jamais

faits dans l'horrible abyme de glaces et de neiges où 1770. j'ai eu la fottise de me confiner. J'ai aujourd'hui une insolence beaucoup plus forte. A peine monseigneur Atticus-Corficus Pollion a dit, en passant dans son cabinet, je consens qu'on reçoive des émigrans, que sur le champ j'ai fait venir des émigrans dans mes chaumières. A peine y ont-ils travaillé, qu'ils ont fait assez de montres pour en envoyer une petite caisse en Espagne. C'est le commencement d'un trèsgrand commerce (ce qui ne devrait pas déplaire à M. l'abbé Terrai). J'envoie la caisse à monseigneur le duc, par ce courier, afin qu'il voye combien il est aise de fonder une colonie quand on le veut bien. Nous aurons, dans trois mois, de quoi remplir sept ou huit autres caisses; nous aurons des montres dignes d'être à votre ceinture, et Homère ne fera pas le seul qui aura parlé de cette ceinture.

Je me jette à vos gros et grands pieds, pour vous conjurer de favoriser cet envoi, pour que cette petite caisse parte sans délai pour Cadix, soit par l'air, soit par la mer; pour que notre protecteur, notre fondateur daigne donner les ordres les plus précis. J'écris passionnément à M. de la Ponce, pour cette affaire dont dépend absolument un commerce de plus de cent mille écus par an. Je gliffe même dans mon paquet un placet pour le roi. J'en présenterais un à DIEU, au diable, s'il y avait un diable; mais j'aime mieux présenter celui-ci aux Grâces.

O Grâces, protégez-nous!

C'est à vous qu'il faut s'adresser en vers et en prose.

Agreez, Madame, le profond respect, la reconnaissance, le zèle, l'impatience, les sentimens exces- 1770. sifs de votre très-humble et très-obligé serviteur. Frère François,

capucin plus indigne que jamais.

## LETTRE CLXV.

## A M. TABAREAU, à Lyon.

14 d'avril.

E fais toujours de fincères vœux, dans ce saint temps de Pâques, pour la délivrance de St Grizel et de St Billard; mais je fais encore plus de vœux pour être en état de vous recevoir à Versoy ou à Ferney. Si les nouveaux établissemens vous engagent encore à faire encore quelque voyage dans notre pays, vous y trouverez des amis véritables; car vous êtes aimé par - tout où vous allez, et surtout de madame Denis et de frère François.

Je ne sais s'il me serait permis de représenter, à monsieur le contrôleur général, que c'est mon patrimoine que j'avais mis en rescriptions, que ce n'est point une affaire de finance, que c'est un bien dont je suis comptable à ma famille, &c. Probablement il ne m'écouterait pas; ventre affamé n'a point d'oreilles; il faut, en France, souffrir et se taire.

l'ai bien peur, Monsieur, que vous ne soyez pas payé de ce que vous doit St Billard. Que ne vous rejetez-vous sur le saint confesseur qui, de ma connaissance, a volé cinquante mille francs à la 1770. fille de M. le duc de Villars, qu'il a fait religieuse? Par le mémoire que M. Vasselier a bien voulu m'envoyer, je vois que l'affaire durera long-temps, et que St Billard mériterait bien un bout de corde au moins, autant qu'une auréole.

Pigal m'a fait pensant et parlant, mais il n'a pu empêcher que je ne susse soussers les honneurs ne guérissent personne.

## LETTRE CLXVI.

### A M, DE LA BORDE,

BANQUIER DE LA COUR.

A Ferney, 16 d'avril.

Je n'ai l'honneur de vous connaître, Monsieur, que par votre générosité; vous commençâtes par m'aider à marier la petite-sille de Corneille; vous avez eu toujours la bonté de me faire toucher mes rentes, sans souffrir que je perdisse un denier par le change; vous avez bien voulu encore placer mon petit pécule: qu'ai-je fait pour vous? rien.

Si j'étais jeune, je viendrais en poste vous embrasser à la Ferté; mais j'ai bientôt soixante et

dix-sept ans, et je suis très, malade.

Je ne favais pas un mot des belles choses qui se font faites, quand je vous écrivis le 5 de mars. Je n'ai encore vu ni édit ni déclaration; je suis enterré dans les neiges où je meurs. Je comprends un peu à présent, et je conçois qu'on a jeté sur votre maison une grosse bombe, dont un éclat est tombé sur ma chaumière. Dans ce désastre, vous voulez encore rétablir mon toit que les ennemis ont brûlé. C'en est trop, Monsieur; il ne faut pas que vous payiez tous les frais de la guerre; vous êtes trop noble. J'accepte tout ce que vous me proposez, excepté ce dernier trait de grandeur d'ame.

Oui, Monsieur, votre idée des rentes sur la ville est très-bonne, et je vous supplie de donner ordre

qu'on l'exécute.

Vous favez les desseins de M. le duc de Choiseul, sur la fondation d'une ville dans mon voisinage. Vous êtes instruit des meurtres commis à Genève, et de la protection que la cour donne aux émigrans.

Je n'ai pas déplu à M. le duc de Choiseul, en recueillant chez moi plusieurs habitans de Genève. En six semaines, ils ont fait des montres; j'en ai envoyé une caisse à M. le duc de Choiseul lui-même. J'établis une manusacture considérable; si elle tombe, je ne perdrai que l'argent que je prête sans aucun prosit.

Les feize mille cinq cents livres dont vous me parlez viendraient très-bien au seçours de notre

manufacture au mois d'auguste.

Si vous pouviez m'indiquer quelque manière d'avoir de l'or d'Espagne en lingots ou espèces, vous me rendriez un grand service; il ne nous en saudra que pour environ mille louis par an. Les ouvriers disent que l'or est beaucoup trop cher à Genève, et qu'on perd trop sur les louis d'or; on donnerait des lettres sur Lyon pour chaque envoi de matière.

77ô.

1770.

Tout cela est fort éloigné de mes occupations ordinaires; mais j'ai le plaisir de décupler les habitans de mon hameau, de faire croître du blé où il croissait des chardons, d'attirer des étrangers, et de faire voir au roi que je sais faire autre chose que l'histoire du Siècle de Louis XIV, et des vers.

Je sais surtout, Monsseur, sentir tout votre mérite et toutes les obligations que je vous ai. Je vous crois fort au - dessus des revers que vous avez essuyés. Toutes les ames nobles sont sermes.

J'ai l'honneur d'être avec une reconnaissance inviolable, avec l'estime qu'on vous doit, avec l'amitié que vous m'inspirez, Monsieur, &c.

# LETTRE CLXVIII stab

# A M. LE-MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

end of the all the state of the

and oben of the Americal out that on on or

Je suis enchanté quand vous avez la bonté de m'écrire, mais je ne me plains point quand vous me négligez. Il saudrait que je radotasse cent sois plus que je ne sais, pour exiger que mon héros, vice-roi d'Aquitaine, premier gentilhomme de la chambre, entouré d'ensans, de parens, d'amis, d'affaires considérables, domestiques et étrangères, eût du temps à perdre avec ce vieux solitaire qui vous sera attaché jusqu'à son dernier moment.

Je m'attendais bien, Monseigneur, que les Souvenirs de madame de Caylus vous en rappelleraient beaucoup d'autres. Ils ne disent presque rien, mais ils rafraîchissent la mémoire sur tout ce que vous avez vu dans votre première jeunesse. Tout est précieux du siècle de Louis XIV; jusqu'aux bêtises du valet de chambre la Porte. Je ne crois pas qu'il y ait un seul nom des personnes dont sa cour était composée, qui ne puisse exciter encore de l'attention, non-seulement en France, mais chez les étrangers.

Il faut à présent aller en Russie, pour voir de grandes choses. Si on vous avait dit, dans votre ensance, qu'il y aurait à Moscou des carrousels d'hommes et de semmes plus magnisiques et plus galans que ceux de Louis XIV; si on avait ajouté que les Russes, qui n'étaient alors que des troupeaux d'esclaves, sans habits et sans armes, feraient trembler le Turc dans Constantinople, vous auriez pris ces idées pour des contes des Mille et une nuits.

L'impératrice me fesait l'honneur de me mander, il n'y a pas quinze jours, qu'elle ne manquait et ne manquerait ni d'hommes ni d'argent. Pour des hommes, il y en a en France, et pour de l'argent, votre contrôleur général doit en avoir, car il nous a pris tout le nôtre. La bombe a crevé sur moi; il m'a pris deux cents mille francs qui fesaient tout mon patrimoine, et que j'avais mis entre les mains de M. de la Borde. Si cet holocauste est utile à l'Etat, je sais le sacrifice sans murmurer.

J'avais déjà partagé mon bien comme si j'étais mort. Mes besoins se réduiront à peu de chose pour quelques jours que j'ai encore à vivre; ainsi je ne regrette rien.

· Vous avez eu trop de bonté de vous arranger si

1770.

vîte avec ma famille; vous savez que j'étais bien 1770. éloigné de demander pour elle un payement si prompt. Je serais extrêmement affligé que vous vous sufficez gêné.

Je ne sais pas à quoi aboutiront toutes les secousses que l'on donne aux fortunes des particuliers. J'imagine toujours que le gouvernement sera prudent et équitable.

Je ne m'attendais pas que mon neveu, qui a eu l'honneur de vous parler, fût jamais juge de M. le duc d'Aiguillon; cela me paraît ridicule. Je fuis entouré de ridicules plus férieux. Vous favez, fans doute, qu'il y a eu du monde de tué à Genève, et que ces pauvres enfans de Calvin font fous les armes depuis deux mois. Genève n'est plus ce que vous l'avez vue. Mon petit château, que vous avez daigné honorer de votre présence, et que j'ai beaucoup agrandi depuis, est plein actuellement de génevois fugitifs à qui j'ai donné un asile. J'ai eu chez moi des blessés, la guerre a été à ma porte, La république a envoyé mon libraire en ambassade à Versailles; je m'imagine que le roi lui enverras son relieur pour mettre la paix chez elle.

Je conçois que vous avez des affaires qui doivent vous occuper davantage; les tracasseries de ce monde ne finissent point tant qu'on est sur le trottoir.

if and in - graph one

quelque solts et la con

La Fontaine avait bien raison de dire:

Jamais un courtifan ne borna sa carrière.

On n'attrape jamais le repos après lequel tout le monde soupire; le repos n'est que dans le tombeau.

J'ai été sur le point de le trouver au milieu de mes neiges, il n'y a pas long-temps; j'en suis encore entouré l'espace de quarante lieues; il y en a actuellement de trente pieds de hauteur dans les abymes du mont Jura. La Sibérie est le paradis terrestre, en comparaison de ce petit morceau.

a es

1770.

Franchement, j'aurais mieux aimé vous faire ma cour dans votre beau palais, qui est aussi brillant que votre place royale était triste; mais je vois bien que je mourrai sans avoir eu la consolation de vous revoir, et cela me sâche.

Si vous êtes le doyen de notre académie, je suis, moi, le doyen de vos courtisans; il n'y a personne en France qui puisse me-disputer ce titre.

Je serais enchanté que vous pussiez rendre mademoifelle Clairon au théâtre. Je ne jouirais pas, à la vérité, de cette conversion; mais le public vous en faurait gré ( si le public sait jamais gré de quelque chose). On passe sa vie à travailler pour des ingrats; on voit deux ou trois générations passer sous ses yeux; elles fe reffemblent comme deux gouttes d'eau, j'entends pour les vices du cœur; car pour les beaux arts et le bon goût, c'est autre chose. Le bon temps est passé, il faut en convenir. Enveloppezvous dans votre gloire et dans les plaisirs, c'est assurément le meilleur parti. Vous pourriez très-bien. quand vous ferez dans le royaume du prince noir; vous donner l'amusement de faire jouer les Guèbres. Il y a là un jeune avocat général, M. Dupaty, qui pétille d'esprit, et qui déteste cordialement les prêtres de Pluton. Il est idolâtre de la tolérance. Mon apoftolat n'a pas laissé de faire fortune parmi les honnêtes

Corresp. générale.

Tome X. \* V

gens; c'est ce qui berce ma vieillesse. Mais ce qui la bercerait avec plus de charmes, ce serait de vous apporter ma maigre figure, avec mon très-tendre et très-prosond respect.

En attendant, je prierai DIEU pour vous, en qualité de bon capucin. Cette nouvelle dignité, dont je suis décoré, a beaucoup réjoui Ganganelli, qui est, en vérité, un homme de beaucoup d'esprit.

Daignez recevoir ma bénédiction, comme vous la recûtes à Notre-Dame de Cléry.

Frère François, capucin indigne.

## LETTRE CLXVIII.

A M. D. E S U. D R. E, avocat à Toulouse.

20 d'avril.

MONSIEUR,

QUARANTE lieues de neige qui m'entourent, foixante et seize ans sur ma tête, ma vue presqu'entièrement perdue, trois mois de suite dans mon lit, m'ont privé de l'honneur de vous répondre plutôt.

Il me semble qu'il est fort peu important que messieurs les avocats fassent un corps ou un ordre. Les ducs et pairs, les maréchaux de France, sont un corps: on dit le corps du parlement, et non pas l'ordre du parlement. Les mots ne sont que des mots. Ce qui est essentiel, c'est que les juges ne fassent pas rouer un innocent, quand les avocats

ont démontré son innocence; c'est qu'un gradué de village n'ait pas l'infolence de condamner à mort 1770. la famille de Sirven, sur les présomptions les plus absurdes; c'est qu'on respecte plus la vie des citoyens, et que nos barbares usages; qu'on appelle jurisprudence, ne déshonorent pas notre nation.

Dieu merci, la française est la seule, dans l'univers entier, chez qui l'on achète le droit de juger les hommes, et chez qui les avocats ne parviennent pas à être juges par leur seul mérite. Nous avons été gaulois, ostrogoths, visigoths, francs; et nous tenons encore beaucoup de notre ancienne barbarie, dans le sein de la politesse.

Ce sont-là mes griefs; et je souhaite passionnément que votre corps ou votre ordre puisse les corriger. Si cela était, ma lettre serait à M. le président de Sudre.

l'ai l'honneur d'être, &c.

## LETTRE CLXIX.

## A M. DE LA HARPE.

23 d'avril.

Mon cher enfant, n'espérez pas rétablir le bon goût. Nous fommes en tout sens dans le temps de la plus horrible décadence. Cependant soyez sûr qu'il viendra un temps où tout ce qui est écrit dans le style du siècle de Louis XIV, surnagera, et où tous les autres écrits goths et vandales resteront plongés dans

le fleuve de l'oubli. Les hommes veulent bien fe tromper pour quelque temps, cabaler, en imposer; mais ils ne veulent point s'ennuyer.

> Il est impossible de lire la plupart des ouvrages qu'on fait aujourd'hui; mais on lira toujours la religieuse. Pourquoi? parce qu'elle est écrite dans le

flyle de Jean Racine.

Je crois qu'à présent on ne lit guère dans Paris que les arrêts du conseil: l'auteur a bien senti qu'il fallait intéresser pour être lu, et parler aux passions. Je suis même persuadé que les écrits de monsieur le contrôleur général ont touché jusqu'aux larmes quatre ou cinq mille pères et mères de famille. Jamais mademoiselle Clairon ni mademoiselle Duménil n'en ont fait tant répandre; mais on ne peut pas dire à l'auteur, avec Horace et Boileau:

Pour m'arracher des pleurs, il faut que vous pleuriez.

Celui qui vous a prié, dans sa lettre anonyme, de ne me point ressembler, a bien raison; ne ressemblez jamais qu'à vous-même.

Nous embrassons de tout notre cœur, madame Denis et moi, le père et la marraine de Mélanie.

### LETTRE CLXX.

1770.

## A M. LE KAIN.

25 d'avril.

Mon très-grand et très-cher foutien de la tragédie expirante, on avait dit dans la chambre du roi que vous étiez mort; on me l'avait mandé, et au lieu de vous répondre, je vous ai pleuré. Dieu merci, j'apprends que vous êtes en vie. La vérité ne se dit guère dans la chambre du roi.

Vous allez briller à Versailles, et saire voir à madame la dauphine ce que c'est que la tragédie française bien jouée. Elle n'en a surement pas d'idée.

Pigal, mon cher ami, tout Pigal, tout Phidias qu'il est, ne pourra jamais animer le marbre comme vous animez la nature sur le théâtre. Vous avez, audessus des sculpteurs et des peintres, un grand avantage, c'est celui de rendre tous les sentimens et toutes les attitudes, et ils n'en peuvent exprimér qu'un seul.

Nous favons à peu-près ce que c'est que la petite drôlerie dont vous nous avez parlé, c'est une ancienne pièce qui n'est point du tout dans le goût d'à présent. Elle sut faite par l'abbé de Châteauneuf, quelque temps après la mort de mademoiselle Ninon de l'Enclos. Je crois même qu'elle ne pourrait réussir qu'autant qu'on saurait qu'elle est du vieux temps. Ce serait aujourd'hui une trop grande impertinence

#### 310 RECUEIL DES LETTRES

d'entreprendre de faire rire le public qui ne veut, 1770. dit-on, que des comédies larmoyantes.

Je crois qu'il n'y a dans Paris que M. d'Argental qui ait une bonne copie du Dépositaire. Je sais, de gens très-instruits, que celle qu'on a lue à l'assemblée est non-seulement très-fautive, mais qu'elle est pleine de petits complimens aux dévots, que la police ne souffrirait pas. L'exemplaire de M. d'Argental est, dit-on, purgé de toutes ces horreurs.

Aureste, si on la joue, on pourra très-bien s'arranger en votre saveur avec *Thiriot*; mais il saut que le tout soit dans le plus prosond secret, à ce que disent les parens de l'abbé de *Châteauneus* qui ont hérité de ses manuscrits.

Je ne crois pas, entre nous, que les eaux, de quelque nature qu'elles foient, puissent faire du bien; mais je crois que l'eau pure en fait beaucoup, et le régime encore davantage. Les voyages des eaux ont été inventés par des femmes qui s'ennuyaient chez elles.

Conservez votre santé malgré M. l'abbé Terrai, et qu'il ne vous ôte pas ce bien inestimable.

## LETTRE CLXXI.

1770.

## A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

25 d'avril.

Mon cher ange, on m'avait mandé que le Kain était mort; passe pour moi qui ai, comme vous savez, soixante et dix-sept ans, et qui n'en peux plus; mais il saut que le Kain vive, et qu'il sasse vivre mes enfans. Permettez que je vous adresse ma lettre pour lui.

Il me semble que les ciseaux de M. l'abbé Terrai sont encore plus tranchans que ceux de la parque. Ce diable d'homme, en deux coups, me dépouille de

tout le bien que j'ai en France.

Je nesais si vous avez vu milord Cramer, ambassadeur de la république de Genève; et si, en qualité de mon libraire, il a fait, comme on dit, une grande impression à Versailles. N'allez-vous pas les mardis dans ce pays-là?

Je vous demande très-instamment une grâce auprès des puissances; c'est de gronder beaucoup madame la duchesse de *Choiseul*, et même, s'il le faut, monsieur son mari, et, par-dessus le marché, M. de la Ponce son secrétaire.

J'ai recueilli chez moi des horlogers français établis ci-devant à Genève; j'ai rendu une cinquantaine de familles à la patrie; j'ai établi une manufacture de montres; j'ai prêté de l'argent à tous ces ouvriers, pour les aider à travailler; ils ont, en fix femaines de temps, rempli de montres une boîte pour Cadix.

1770.

J'ai pris la liberté de l'envoyer à M. le duc de Choiseul, comme un essai de ce qu'on pouvait saire dans sa nouvelle colonie. J'ai écrit la lettre la plus pressante à madame la duchesse de Choiseul, et une autre non moins vive à M. de la Ponce. Si on ne me répond point, vous sentez bien qu'on ne survit point à ces outrages-là, quand on est attaqué de la poitrine, au milieu des neiges, à la fin d'avril.

Si on ne favorise pas ma manusacture de toutes ses sorces, il est certain que je n'ai pas huit jours à vivre. Il n'est pas juste que, quand M. l'abbé Terrai m'assassine à droite, M. le duc de Choiseul m'égorge à gauche. En vérité, sans St Billard et St Grizel, qui sont mourir de rire, je crois que je mourrais de douleur.

Mettez-vous donc en sureur contre madame la duchesse de Choiseul. On dit qu'elle est emportée comme vous dans la conversation, qu'elle n'a ni finesse ni agrément; c'est précisément ce qu'il vous faut.

Comment se porte madame d'Argental? Vous n'avez pas nos neiges, mais vous avez, dit-on, de la pluie et du froid.

Les solitaires de Ferney sont à vous plus que jamais.

Lisez, s'il vous plaît, cette réponse au frère de Frèron; et, si vous la trouvez bien, ayez la bonté de la faire mettre à la poste. Je crois qu'il faut affranchir pour Londres.

Je vous demande bien pardon de tant de peines; mais, quand il s'agit de Fréron, il n'y a rien qu'on ne sasse.

Point du tout, ce pauvre diable, accusé par son beau-frère Fréron d'avoir cabalé à Rennes, est 1770. actuellement en Espagne. Dieu veuille délivrer la France de son cher beau-frère, et qu'il soit assisté en place de Grève par l'abbé Grizel! V.

## LETTRE CLXXII.

#### AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

25 d'avril.

Vous voulez être taupe, Madame: favez-vous bien qu'il y a un proverbe qui dit que les taupes fervent d'exemple? exemplum ut talpa. Il est vrai que nous avons, vous et moi, quelque ressemblance avec ces animaux qui passent pour aveugles. Je suis toujours de la confrérie, tant que les neiges couvrent nos montagnes: je ne vois guère plus qu'une taupe; et d'ailleurs j'irai bientôt dans leur royaume, en regrettant fort peu celui-ci, mais en vous regrettant beaucoup.

Vous avez deviné très-juste, Madame, en devinant que M. l'abbé Terrai m'a pris six sois plus qu'à vous; mais c'est à ma famille qu'il a fait cette galanterie: car il m'a pris tout le bien libre dont je pouvais disposer, et je serai probablement, en mourant, banqueroute comme un évêque.

1770.

Vous voulez avoir cette prétendue Encyclopédie qui n'en est point une: c'est un ouvrage malheureusement fort sage (à ce que je crois), mais fort ennuyeux (à ce que j'affirme). Je serai mort avant qu'il soit imprimé, attendu que, de mes deux libraires, l'un est devenu magistrat et ambassadeur, l'autre monte la garde continuellement, en qualité de major, dans le tripot de Genève qu'on appelle république.

Cependant, Madame, afin que vous ne m'accufiez pas de négligence, voici trois feuilles qui me tombent sous la main. Faites-vous lire seulement les articles Adam et Adultère. Notre premier père est toujours intéressant, et adultère est toujours quelque chose de piquant. Vous pourriez aussi vous faire lire l'article Adorer, parce qu'il y a réellement une chanson composée par Jésus-Christ, qui est fort curieuse. Ce n'est point une plaisanterie; la chose est très-vraie. Vous verrez même que c'est une chanson à danser, et qu'on dansait alors dans toutes les cérémonies religieuses.

Quand vous vous serez amusée ou ennuyée de ces trois rogatons, n'oubliez pas, je vous prie, de gronder horriblement votre grand'maman. Elle m'a comblé de grâces, elle m'a fait capucin, elle a fait capitaine d'artillerie un homme que j'ai pris la liberté de lui recommander sans le connaître, elle a donné une pension à un médecin que je ne connais pas davantage et que je ne consulte jamais; et, ce qui est le plus essentiel, elle m'a écrit des lettres charmantes; mais elle est devenue une cruelle, une perside qui m'abandonne dans ma plus grande détresse, dans une affaire très-importante, dans une

manufacture que j'ai établie et que j'ai mise sous sa

protection.

1770.

C'est la plus belle entreprise qu'on ait saite dans le mont Jura, depuis qu'il existe; cela est bien audessus de ma manusacture de soie. Je sers l'Etat, je donne au roi de nouveaux sujets, je sournis de l'argent même à M. l'abbé Terrai; et on ne me fait pas le moindre remerciment, on ne répond point à mes lettres, on se moque de moi, et le mari de madame Gargantua s'en moque tout le premier: voilà comme sont saites les puissances de ce monde. Je sais bien qu'elles ont d'autres affaires que celles du mont Jura; mais on peut saire écrire un mot, consoler, encourager un pauvre homme.

Enfin, Madame, grondez votre grand'maman, si vous pouvez; mais on dit qu'il est impossible d'en avoir le courage. Portez-vous bien, Madame; ayez du moins cette consolation. Qu'importent mon attachement inviolable et mon respect du mont Jura à Saint-Joseph? L'éloignement entre les gens qui pen-

sent est horrible.

Frère François.

### 1770. LETTRE CLXXIII.

### A M. SENAC DE MEILHAN.

Au château de Ferney, le 1 de mai.

MONSIEUR,

SI vous vous fouvenez encore de moi, permettez que je recommande, avec la plus vive instance, à vos bontés un citoyen de la Rochelle, qui, à la vérité, a le malheur d'être ministre du faint Evangile à Genève (\*), mais qui est le plus doux, le plus honnête, et le plus tolérant des hommes. Il ne vient dans sa patrie, pour quelque temps, que pour les intérêts de sa famille, et compte repartir dès qu'il les aura arrangés. Il ne s'agit ici, en aucune manière, de la parole de DIEU qu'il prêche le plus rarement qu'il peut à Genève, et qu'il ne prêchera certainement point à la Rochelle. Il a été pasteur d'une église où j'avais un banc, et nous l'appelions brebis plutôt que pasteur. C'est le meilleur diable qui foit parmi les hérétiques. Je vous prie, Monsieur, de lui accorder votre protection, et point d'eau bénite de cour', attendu qu'il n'aime l'eau bénite d'aucune façon. Je regarderai comme des faveurs faites à moimême toutes les bontés que vous voudrez bien avoir pour lui,

J'ai l'honneur d'être, avec respect, &c.

<sup>( &</sup>quot;) M. Perdriaux.

### LETTRE CLXXIV.

1770

### A.M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

8 de mai.

RÈRE François, Monsieur, est pénétré de la bonté que vous avez de mettre dans le tronc pour faire placer son image dans une niche; il vous supplie de ne pas oublier l'auréole.

Comme il fait qu'on ne canonise les gens qu'après leur mort, il se dispose à cette cérémonie. Une sluxion très-violente sur la poitrine le tient au lit depuis un mois. Il tombe encore de la neige au 8 de mai, et il n'y a pas un arbre qui ait des seuilles. Si j'étais moins vieux et plus alerte, je crois que j'irais passer la sin de mes jours en Gréce, dans le pays de mes maîtres Homère, Sophocle, Euripide et Hérodote. Je me slatte qu'à présent Catherine II est maîtresse de ce pays-là. Les Lacédémoniens et les Athéniens reprennent courage sous ses ordres. Nous touchons au moment d'une grande révolution dont l'opéra comique de Paris ne se doute pas. St Nicolas va chasser Mahomet de l'Europe; je dois en bénir DIEU, en qualité de capucin.

On dit que frère Ganganelli a supprimé la belle bulle In cana Domini, le dernier jeudi de l'absoute; cela est d'un homme sage.

Si vous voyez mon cher commandant, je vous prie, Monsieur, de vouloir bien entretenir la bienveillance qu'il vent avoir pour moi, et de me conserver la vôtre; elle fait ma consolation dans le triste état où je suis. Agréez mon tendre respect et ma bénédiction.

Frère François, capucin indigne.

### LETTRE CLXXV.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

16 de mai.

Mon cher ange, je me hâte de vous remercier de votre lettre du 10 de mai. Je vous enverrai la copie de la lettre du beau-frère de Martin Fréron, dès que je l'aurai retrouvée dans le tas de paperasses que je mets en ordre; cela vous mettra entièrement au fait. Il est bon de rendre justice aux gens qui honorent le siècle et l'humanité.

Je suis bien sâché que les prémices de ma manusacture ne puissent être acceptées. J'avais envoyé à madame la duchesse de Choiseul une petite boîte de six montres charmantes, et qui coûtent très-peu; ce serait d'assez jolis présens à saire à des artistes qui auraient servi aux sêtes. La plus chère est de quarante-six louis, et la moindre est de douze: tout cela coûterait le double à Paris. J'aurais voulu surtout que le roi eût vu les montres qui sont ornées de son portrait en émail, et de celui de monseigneur le dauphin. Je suis persuadé qu'il aurait été surpris et bien aise de voir que, dans un de ses plus chétiss villages, on eût pu saire, en aussi peu de temps, des ouvrages si parsaits; mais le voyage

de madame la duchesse de Choiseul à Chanteloup dérange toutes mes idées. Elle va aussi prendre soin de ses manufactures. C'est une philosophe pas plus haute qu'une pinte, et dont l'esprit me paraît surieusement au-dessus de sa taille.

1770.

Je fonge comme vous à mademoiselle le Couvreur-Daudet; je frémis de l'envoyer en Russie: mais qu'en faire? a-t-elle au moins quatre ou cinq cents livres de rente? voilà ce que je voudrais savoir. J'aimerais mieux établir une manusacture de silles qu'une de montres; mais la chose est saite, je suis embarqué. Votre prince donne un plus bel exemple; il établit une manusacture de comédies. Il saut que M. le duc d'Aumont en sasse une d'acteurs; cela devient impossible, on ne joue plus que des opéra comiques dans les provinces. Il saut que tout tombe, quand tout s'est élevé; c'est la loi de la nature.

Vous êtes tout étonné, mon cher ange, que je me vante de soixante et dix-sept ans, au lieu de soixante et seize; est-ce que vous ne voyez pas que, parmi les fanatiques même, il y a des gens qui ne persécuteront pas un octogénaire, et qui pileraient, s'ils pouvaient, un septuagénaire dans un bénitier?

J'ai pensé comme vous sur frère Ganganelli, dès que j'ai vu qu'il ne sesait point de sottises.

N'allez-vous pas à Compiègne? attendez-vous à faire vos complimens à Versailles?

Voudriez-vous bien faire parvenir à M. le duc d'Aumont ma respectueuse reconnaissance de toutes les bontés qu'il me témoigne?

Je me doutais bien que madame d'Argental se porterait mieux au mois de mai; mais c'est l'hiver, le fatal hiver, qui me désespère. J'en éprouve encore d'horribles coups de queue. Une maudite montagne couverte de neige fait le malheur de ma vie.

Madame Denis et moi, nous vous renouvelons à tous deux le plus tendre attachement qui fut jamais.

## LETTRE CLXXVI.

### AUMEME.

21 de mai.

Mon cher ange, les bonnes actions ne sont jamais sans récompense, car dieu est juste. On ne peut vous donner un prix qui soit plus suivant votre goût qu'une tragédie; en voici une qui m'est tombée entre les mains, et dont je viens de corrigér moi-même toutes les sautes typographiques. C'est à vous à juger si M. Lantin était aussi bon réparateur de Sophonisbe que M. Marmontel l'a été de Veuceslas. Il y aura des malins qui diront que M. Lantin se moque du monde, et qu'il n'y a pas un mot dans Sophonisbe qui ressemble à celle de Mairet; mais il faut laisser dire ces gens-là, et ne pas s'en embarrasser.

Au reste, je serais au désespoir qu'on pût m'accufer d'avoir la moindre correspondance avec les héritiers de M. Lantin. M. Marin, qui a sait imprimer cette pièce, dont l'original est chez M. le duc de la Vallière, peut me rendre la justice qui m'est due; mais si on sait une sottise dans Paris, tout aussitôt on me l'attribue. Je ne doute pas que votre amitié et

votre

votre zèle pour la vérité ne s'opposent à ce torrent de calomnies.

1770.

On a bien eu la cruauté de m'imputer le Dépositaire. Il faut que ce soit l'abbé Grizel qui ait débité cette imposture, et c'est ce qui m'empêche de donner la pièce. Je ferai écrouer l'abbé Grizel comme calomniateur impudent. Il avait volé cinquante mille francs à madame d'Egmont, fille de M. le duc de Villars, lorsqu'il la convertit. Je ne sais pas au juste ce qu'il a vole depuis, pour la plus grande gloire de DIEU; mais je le tiens pour damné, s'il dit que le Dépositaire est de moi.

Voici un tarif très-honnête des montres que M. le duc de Prasin a bien voulu demander. On ne peut mieux faire que de s'adresser à nous; nous sommes bons ouvriers et très-fidelles. Si quelqu'un de vos ministres étrangers veut des montres à bon marché, qu'il s'adresse à Ferney. Secourez notre entreprise, mes chers anges; nous avons vingt familles à nourrir.

A l'égard des humeurs scorbutiques, je plains bien madame d'Argental si son état approche de mon état. Portez-vous bien tous deux, jouissez d'une vie douce, conservez-nous vos bontés, protégez nos manufactures, mais protégez aussi celle de seu monsieur Lantin. Nous vous présentons nos cœurs, madame Denis et moi. V.

Corresp. générale.

### 1770. LETTRE CLXXVII,

### AMADAME

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

25 de mai,

Je soupçonne, Madame, que vous vous souciez peu de la métaphysique; cependant il est assez curieux de chercher si on a une ame ou non, et de voir tous les rêves qu'on a faits sur cet être incompréhensible. Nous ressemblons tous au capitaine suisse qui priait dans un buisson, avant une bataille, et qui disait: Mon Dieu, s'il y en a un, ayez pitié de mon ame, si j'en ai une. Vous me paraissez fort indifférente sur ces bagatelles; on s'endurcit en vivant dans le monde.

Vous avez voulu absolument que je vous envoyasse quelques chapitres; mais j'ai peur qu'ayant beaucoup lu et beaucoup reslechi vous ne soyez plus amusable, et que je ne sois point du tout amusant. Vous en savez trop pour que je vous donne du plaisir.

Voyez si les articles Alchimiste, Alcoran, Alexandre, qui sont remplis d'historiettes, pourront vous désennuyer un moment. Je suis avec vous comme Arlequin à qui on disait: Fais-moi rire, et qui ne pouvait en venir à bout.

J'imagine que votre grand'maman est une vraie philosophe; elle s'en va voir sa colonie que vous

1770.

appelez si bien Salente. Elle va faire le bonheur de ses vassaux, au lieu d'avoir la tête étourdie du fracas des fêtes, dont il ne reste rien que de la lassitude, quand elles sont passées. Je crois le sonds de son caractère un peu sérieux, d'une couleur très-douce, toute brodée de sleurs naturelles. Je me sigure qu'elle a une ame égale et constante, sans ostentation; qu'elle n'aime point à se prodiguer dans le monde; que chaque jour elle aimera davantage la retraite; qu'en connaissant les hommes par la supériorité de sa raison, elle aime à répandre des biensaits par instinct; qu'elle est très-instruite et ne veut point le paraître: voilà le portrait que je me sais de la souveraine d'Amboise, au pied de mes Alpes où j'ai encore de la neige.

J'ai pris avec elle une étrange liberté; j'ai mis sous sa protection des essais de ma manusacture de montres: que ne suis-je un de ses vassaux d'Amboise! On dit que le blé a manqué jusque dans ses Etats; nous

n'en avons point dans notre pays barbare.

Je crois que les Russes mangeront bientôt celui des Turcs. Il me semble que voilà une révolution qui se prépare, et à laquelle personne ne s'attendait : c'est de quoi exercer la philosophie de votre grand'maman.

La mienne consiste à souffrir patiemment, ce qui coûte un peu, et à vous être attaché, Madame, avec le plus tendre respect. Il ne faut assurément nul effort pour vous aimer.

Voulez-vous bien, Madame, avoir la bonté de me mettre aux pieds de votre grand'maman?

### 1770. LETTRE CLXXVIII.

### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

A Ferney, 28 de mai.

MONSIEUR,

JE persiste à croire que les philosophes m'ont daigné prendre pour leur représentant, comme une compagnie fait souvent signer pour elle le moindre de ses associés. Je consens de signer, quoique j'aye la main fort tremblante.

Vous avez donc la bonté, Monsieur, d'être un des protecteurs de la statue. M. le duc de Choiseul y a de plus grands droits qu'on ne pense; il fait des vers plus jolis que ceux de nous autres seseurs, et tient le cas secret; j'en ai de lui qui sont charmans.

Je ne sais comment reconnaître ses bontés: il protége une manufacture de montres que les émigrans de Genève ont établie dans mon hameau; il a bien voulu descendre jusqu'à leur faciliter le débit. Je ne verrai pas la ville qu'il va bâtir dans mon voisinage, mais je jouis déjà de tout le bien qu'il veut saire.

Je goûte à présent, malgré tous mes maux, le plus grand des plaisirs; je vois les fruits de la philosophie éclore. Soixante artistes huguenots, répandus tout d'un coup dans ma paroisse, vivent avec les catholiques comme des frères; il serait impossible à un étranger de deviner qu'il y a deux religions dans ce petit canton-là. En conscience, messieurs les moines, M. Rose évêque de Senlis, MM. les curés Aubry et — Guincestre, cela ne vaut-il pas mieux que vos Saint-Barthelemi?

1770.

Peut-être l'impératrice de Russie opère-t-elle à présent une grande révolution chez les Turcs; mais j'aime mieux celle dont je suis témoin, et j'ai la mine de mourir content. Je crois que ces nouvelles ne déplairont pas au respectable M. d'Alembert, l'appui de la tolérance et de la vertu, et si digne d'être votre ami,

Conservez vos bontés, Monsieur, à votre trèshumble et très-obéissant et très-reconnaissant serviteur, le languissant frère François, plus humain que tous les capucins du monde.

### LETTRE CLXXIX.

#### AMADAME

### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

Ferney, 1 de juin.

MADAME,

Je crois que vous avez fait une gageure d'exercer votre patience, et moi de pousser à bout vos bontés. J'ai eu l'honneur de vous parler, dans une de mes lettres, de sept frères, tous au service du roi, dont les jésuites avaient usurpé l'héritage pour la plus grande gloire de Dieu. Voici, je pense, l'aîné de 1770.

ces sept Machabées. Il prétend qu'ayant été auprès de vous, Madame, le secrétaire des capucins, je dois; à plus forte raison, être celui des officiers qui ont été blessés au service. Je ne sais pas ce qu'il demande. Pour moi, je ne demanderais à Versailles que l'honneur et la consolation de vous entendre. Tout le monde croit, dans mon pays de neiges, que j'ai un grand crédit auprès de vous, depuis l'aventure des capucins, et surtout depuis celle des montres. Moi qui suis excessivement vain, je ne les détrompe pas; ils viennent tous me dire: Allons, notre secrétaire, vîte une lettre pour madame la duchesse, qui fait du bien pour son plaisir. Je baisse les oreilles, j'écris, et puis je suis tout honteux, et je voudrais m'aller cacher.

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, et en rougissant de mes hardiesses, Madame, votre très-humble, très-obéissant et très-obligé serviteur V.

### LETTRE CLXXX.

### AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

r de juin.

Vous avez dû voir, Madame, que je consume ma pauvre vie dans mes déserts de neige pour vous récréer un quart d'heure, vous et votre grand'maman. Il y a des insectes qui sont trois ans à se

former, pour vivre quelques minutes: c'est le sort de la plupart des ouvrages en plus d'un genre. Je 1770. vous prie toutes deux de prêter un peu d'attention à l'article Anciens et Modernes; c'est une affaire de goût: vous êtes juges en dernier ressort.

Quant aux choses scientifiques, je ne crois pas que tout ce qu'on ne peut comprendre soit inutile. Personne ne sait comment une médecine purge, et comment le sang circule vingt sois par heure dans les veines; cependant il est très-souvent utile d'être

purgé et saigné.

. Il est fort utile d'être désait de certains abominables préjugés, sans qu'on ait quelque chose de bien satisfesant à mettre à la place. C'est assez qu'on sache certainement ce qui n'est pas, on n'est pas obligé de favoir ce qui est. Je suis grand démolisseur, et je ne bâtis guère que des maisons pour les émigrans de Genève. La protection de madame la duchesse de Choiseul leur a fait plus de bien que leurs compatriotes ne leur ont fait de mal. Qui m'aurait dit que je lui devrais tout, et qu'un jour je fonderais au mont Jura une colonie qui ne prospèrerait que par ses bontés? et puis qu'on dise qu'il n'y a point de destinée! C'est vous, Madame, qui m'avez valu cette destinée-là; c'est à vous que je dois votre grand'maman.

Je lui ai envoyé le mémoire des communautés de Franche-Comté, d'accord; mais il est signé des syndics, et non pas de moi. Je ne suis point avocat : le fond du mémoire est de M. Christin avocat de Besancon ; je l'ai un peu retouché. Il n'y a rien que de très-vrai. L'avocat au conseil, chargé de l'affaire, l'a 1770.

approuvé, l'a donné à plusieurs juges. S'il n'est pas permis de soutenir le droit le plus évident, où suir? Je tiens qu'il faut le soutenir très-fortement, ou l'abandonner.

Ce n'est point ici une grâce qu'on demande. Ces communautés sont précisément sur la route que M. le duc de Choiseul veut ouvrir de sa colonie en Franche-Comté. Ces gens-là seraient sort aises d'être les sers du mari de votre grand'maman, mais ils ne veulent point du tout l'être des moines de saint Benoît, devenus chanoines. La prétention de Saint-Claude est absurde. S' Claude est un grand saint, mais il est aussi ridicule qu'injuste, du moins il me paraît tel. J'ai cru qu'il fallait saire sentir cette absurdité, avant qu'on discutât des fatras de papiers que les ministres n'ont jamais le temps de lire.

J'avoue que mon nom est fatal en matière eccléfiastique; mais je n'ai jamais prétendu que mon
nom parût; Dieu m'en préserve; et d'ailleurs ceci
est matière séodale. Le roi ne lit point ces factums
préparatoires, on ne les met point sous ses yeux. Le
rapporteur seul est écouté; et comme tout dépend
ordinairement de lui, il nous a paru essentiel que
les juges sussent bien au fait. Ils jettent souvent un
coup d'œil égaré sur ces pièces ennuyeuses; j'ai voulu
les intéresser par la tournure; j'ai voulu les amuser,
eux, et non pas le roi qui a d'autres affaires, et qui
très-communément laisse décider ces procès sommaires sans y assister, comme il arriva dans le procès des Sirven, où M. le duc de Choiseul su net contre
moi, et avec raison.

Enfin, si j'ai tort, on perdra de bons sujets, et'

j'en suis fâché; mais je me resigne, car il saut toujours se resigner, et je ne suis pas capucin pour rien.

1770

Réfignez-vous, Madame, à la fatalité qui gouverne ce monde. Horace recommandait cette philofophie, il y a quelque dix-huit cents ans; il recommandait aussi l'amitié, et la vôtre fait le charme de ma vie. V.

# LETTRE CLXXXI.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

4 de juin.

Mon cher ange, je vous dirai d'abord, pour m'insinuer dans vos bonnes grâces, que l'abbé de Châteauneuf s'est arrangé tout comme vous l'avez voulu avec le Dépositaire. Ninon n'a point couché avec le jeune Gourville; et quant à M. Agnant, il n'est point un ivrogne à balbutiement et à hoquets; c'est un buveur du quartier qui peut regarder les gens sixement et d'un air comique, en disant son mot; mais qui n'est point du tout ivre: et en cela même, il est un personnage assez neus au théâtre.

Dès que messieurs du clergé seront prêts à plier bagage, je vous enverrai celui de Ninon; l'Encyclo-

pédie ne me laisse pas à présent à moi.

Venons maintenant au profane. Je crains bien que M. le duc de *Praslin* ne fasse pas sitôt des présens de montres aux janissaires et aux douaniers de la Porte ottomane. Vous savez comme on s'égorge dans la

patrie de Sophocle et de Platon, comme on massacre et comme on pille. Cependant, si nos consuls restent, si M. le duc de Prassin veut des montres, nous sommes à ses ordres.

M. le duc de Choiseul a la bonté de nous en prendre. Favorisez-nous, je vous en conjure; engagez vos camarades, messieurs les ministres étrangers, à nous donner la présérence. Si nous avions une estampe de votre prince, nous lui enverrions une montre avec son portrait en émail, qui ne serait pas chère.

Nous avons fait celui du roi et de monseigneur le dauphin, qui ont parsaitement réussi. Nous sesons à présent celui de M. le comte d'Aranda; c'est une entreprise très-considérable. M. l'abbé Terrai en a fait une bien cruelle en me saississant deux cents mille francs d'argent comptant qui n'avaient rien à démêler avec les deniers de l'Etat, et qui auraient servi à bâtir des maisons pour nos artistes, et à augmenter la fabrique. Il a fait un mal irréparable.

On avait bien trompé, ou du moins voulu tromper M. le duc de *Choiseul*, quand on lui avait dit que les natiss de Genève, massacrés par les bourgeois, n'étaient que des gredins et des séditieux. Je vous assure que ceux qui travaillent chez moi sont les plus honnêtes gens du monde, les plus sages, les plus dignes de sa protection.

Dites bien, je vous prie, à MM. les ducs de Choiseul et de Praslin combien je leur suis attaché; mon cœur vous en dit toujours autant. V.

### LETTRE CLXXXII.

1770.

### A M. DE LISLE DE SALES.

A Ferney, 6 de juin.

'A I lu, Monsieur, votre livre (\*) avec enchantement. Je vous suis d'autant plus obligé que je le crois capable de faire le plus grand bien. Tous les gens fages le liront, et estimeront l'auteur; mais c'est principalement aux malades à lire les bons livres de médecine. Vous leur avez emmiellé les bords du vase, comme dit Lucrèce. Vous ne vous contentez pas de leur parler raison, vous y joignez l'éloquence qui est son passe-port : utile dulci est votre devise.

La lecture de votre ouvrage, Monsieur, m'a fait oublier ma vieillesse et les maux dont je suis accablé. Vous êtes comme les anciens mages qui guérissaient avec des paroles enchantées.

l'ai l'honneur d'être avec toute la reconnaissance et toute l'estime que je vous dois, &c.

<sup>(\*)</sup> La Philosophie de la nature.

1770.

### LETTRE CLXXXIII.

A. M. LACOMBE, libraire à Paris.

Juin.

Au, Monsieur, que je suis content de Mélanie! voilà le style dont il saut écrire. Les Velches vont être débarbarisés.

Je ne regarde l'aventure de l'Encyclopédie que comme une défense aux rôtisseurs de Paris d'étaler des perdrix pendant le carême. Je suis persuadé qu'après Pâques on sera très-bonne chère. Je souhaite beaucoup la délivrance des volumes de l'Encyclopédie et des Rescriptions. Les dernières m'intéressent très-particulièrement.

Je vous remercie, mon cher Monsieur, de la Gazette littéraire et de la lettre de M. de Fontanelle, et d'avoir purgé votre librairie des follicules de ce maraud de maître Aliboron. Vous imprimez le Suétone au lieu de l'Ane littéraire, c'est mettre un diamant à la place de la boue. Vous me faites un plaisir extrême de me dire que les remarques sont excellentes; je m'en doutais bien. Personne, à mon gré, n'a le jugement plus sûr que M. de la Harpe; son style est clair et vigoureux; il dit beaucoup en peu de mots; c'est le grand ennemi du fatras. Il faut absolument le mettre de l'académie, quand il décampera quelque évêque ou moi. Je vous réponds de moi dans peu de temps.

Vous devez avoir vu une assez belle bibliothéque à Manheim. Vous êtes sans doute en correspondance avec M. Colini, mon ami. Je me slatte que je puis vous appeler du même nom Vous devez bien compter sur tous les sentimens, &c.

1770.

### LETTRE CLXXXIV.

#### AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

A Ferney, 18 de juin.

On fait ce qu'on peut, Madame, dans nos déserts, pour vous faire passer quelques minutes à Saint-Joseph; et, malgré la crainte de vous ennuyer, on vous envoie ces deux seuilles détachées. Imposez silence à votre lecteur, sitôt que vous vous sentirez la moindre envie de bâiller.

J'ignore tout ce qui se sait à présent sur la terre. Je ne sais pas même si Lacédémone appartient à Catherine II ou à Mouslapha; je ne sais où est votre grand'maman, et c'est ce qui m'intéresse davantage. Si elle est dans son palais de Chanteloup, occupée de sa florissante colonie, je la déclare philosophe. J'entends surtout, par ce mot, philosophe-pratique; car ce n'est pas assez de penser avec justesse, de s'exprimer avec agrément, de souler aux pieds les préjugés de tant de pauvres semmes, et même de tant de sots hommes, de connaître bien le monde, et par conséquent de le mépriser; mais se retirer

1770.

de la foule pour faire du bien, encourager des arts nécessaires, être supérieure à son rang par ses actions comme par son esprit, n'est-ce pas là la véritable philosophie?

Je vous plains toutes deux de ne pouvoir pas aller ensemble dans le paradis terrestre de Chanteloup. Il faut toujours, Madame, que je vous remercie de toutes les bontés dont elle m'a comblé, car sans vous elle m'aurait peut-être ignoré. Elle protége, du haut de sa colonie de Carthage, la colonie de mon hameau; elle me fait goûter chaque jour le plaisir de la reconnaissance. Je me slatte qu'elle était dans son royaume dans le temps que les badauds de Paris se tuaient au milieu des fêtes, assez près de son hôtel; elle aurait été trop sensiblement frappée de ce désaftre. Est-il possible qu'on s'égorge pour aller voir des lampions!

Adieu, Madame; conservez du moins votre santé; la mienne est désespérée. Mille tendres respects. V.

### LETTRE CLXXXV.

### A M, L'ABBÉ AUDRA.

Le 19 de juin.

Mon très-cher philosophe, vous m'avez raccommodé avec Sirven. Je vois avec plaisir qu'il poursuit son affaire; je ne doute pas qu'un homme aussi sage et aussi éloquent que M. de la Croix ne lui fasse remporter une victoire entière. Tous les honnêtes gens lui applaudiront. Dites-lui, je vous prie, qu'il ait la bonté d'adresser son mémoire à M. Vasselier, premier commis de la poste de Lyon. Il ne serait pas mal qu'il y en eût deux exemplaires dans le paquet, l'un pour M. Vasselier, l'autre pour moi. Vive désormais le parlement de Toulouse!

Je dois vous dire que j'ai prié M. de la Croix de gronder Sirven d'avoir été six mois entiers sans écrire à ses filles.

A l'égard de votre sage hardiesse, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a pas un mot dans votre Abrégé sur lequel on puisse vous inquiéter. On sera fâché, mais comme les plaideurs qui ont perdu leur procès. Vous avez d'ailleurs un archevêque (\*) qui pense comme vous, qui est prudent comme vous, et qui sera bientôt de l'académie; il ne ressemble point du tout à Martin le Franc de Pompignan.

Je vous demande votre bénédiction, mon cher docteur de forbonne; et je vous donne la mienne, en qualité de capucin. 17706

<sup>( \* )</sup> M. de Brienne.

# LETTRE CLXXXVI.

### A MADAME NECKER.

A Ferney, 21 de juin.

MADAME,

Quand les gens de mon village ont vu Pigal déployer quelques instrumens de son art: Tiens, tiens, disaient-ils, on va le disséquer; cela sera drôle. C'est ainsi, vous le savez, que tout spectacle amuse les hommes. On va également aux marionnettes, au seu de la Saint-Jean, à l'opéra comique, à la grand'messe et à un enterrement. Une statue sera sourire quelques philosophes, en refrognant les sourcils réprouvés de quelques coquins d'hypocrites, ou de quelque polisson de folliculaire. Vanité des vanités! mais tout n'est pas vanité; ma tendre reconnaissance pour mes amis, et surtout pour vous, Madame, n'est pas vanité.

LETTRE

### LETTRE CLXXXVII.

1770.

### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

23 de juin.

Mon aimable commandant est ici, Monsieur; ma consolation aurait été parsaite, si vous étiez venu avec lui. Pigal a déjà modelé le squelette dont l'ame subsiste encore et vous sera très-attachée jusqu'au moment où elle sera dissipée et rendue à la matière subtile dont elle est venue.

Je vous sais bien bon gré de ne point aimer du tout ce fanatique de Joad. Je bénis DIEU de ce que le petit-fils d'Henri IV pense comme vous sur ce barbare énergumène.

J'ai raisonné beaucoup avec Pigal sur le veau d'or qui sut jeté en sonte, en une nuit, par cet autre grand-prêtre Aaron; il m'a juré qu'il ne pourrait jamais saire une telle sigure en moins de six mois. J'en ai conclu pieusement que DIEU avait sait un miracle pour ériger le veau d'or en une nuit, et pour avoir le plaisir de punir de mort vingt-trois mille juis qui murmuraient de ce qu'il était trop long-temps à écrire ses deux tables.

Agréez toujours, Monsieur, ma tendre reconnaissance de toutes les bontés que vous me témoignez.

Corresp. générale.

Tome X. # Y

### 1770. LETTRE CLXXXVIII.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 25 de juin.

J'APPRENDS que le vainqueur de Mahon et le dictateur des Fourches caudines de Closter-Seven a bien voulu faire pour son vieux serviteur ce que les Génois sirent pour mon héros; proportion gardée, s'entend, entre le héros et le barbouilleur de papier. Je le prie de recevoir les très-humbles remercîmens du squelette de Ferney que Pigal a su rendre vivant. Ce squelette n'est en vie que pour sentir la reconnaissance qu'il doit à son doyen de l'académie.

Comme vous serez un jour le doyen des pairs, permettez-moi de vous séliciter sur le succès indubitable du procès que M. le duc d'Aiguillon a voulu absolument avoir devant les pairs. Il ne tiendrait qu'à vous d'avoir la bonté de faire gagner le procès des Guèbres au parlement du parterre de Bordeaux. Un mot à l'avocat général M. Dupaty, qui est un franc guèbre, serait l'affaire.

On dit que vous protégez prodigieusement une nouvelle pièce de Palissot, intitulée le Satirique; c'est un beau grenier à tracasseries. Je vois que vous saites la guerre aux philosophes, ne pouvant plus la faire aux Anglais et aux Allemands: cela vous amuse, et c'est toujours beaucoup. Puissiez-vous vous amuser pendant tout le siècle où nous sommes! Vous en avez sait l'ornement et vous en ferez la satire mieux que personne.

Je voudrais bien avoir une copie de votre statue, pour que la mienne fût aux pieds de la vôtre. 1770. Agréez toujours, Monseigneur, mon tendre respect. V.

# LETTRE CLXXXIX.

## A M. LE MARQUIS DE JAUCOURT,

COMMANDANT EN BRESSE.

Juin.

Mon très-généreux et très-cher commandant, je fuis votre sujet plus que jamais. J'ai établi dans le hameau de Ferney -les - Versoy une petite annexe de vos manufactures de montres de votre capitale de Bourg-en-Breffe. Cette falle de théâtre que vous connaissez est changée en ateliers; on fond de l'or, on polit des rouages là où on déclamait des vers ; il faut bâtir de nouvelles maisons pour les émigrans; tous les ouvriers de Genève viendraient, s'il y avait de quoi les loger. Il faut songer que chacun veut avoir une montre d'or, depuis Pékin jusqu'à la Martinique, et qu'il n'y avait que trois grandes manufactures, Londres, Paris et Genève.

Les ames tolérantes et sensibles seront encore fort aifes d'apprendre que soixante huguenots vivent avec mes paroissiens de façon qu'il ne serait pas possible de deviner qu'il y a deux religions chez moi; voilà qui est consolant pour la philosophie,

et qui démontre combien l'intolérance est absurde et abominable. La révolution s'est faite tout doucement dans les têtes les moins instruites comme dans les plus éclairées; nous verrons la même chose dans dix ans en Turquie, si mon impératrice pousse sa pointe; comme dit le père Daniel. Ma soi, le temps de la raison est venu, et j'en bénis d'eu, tout capucin que je suis : c'est dommage que je sois si vieux et si malade, car je me slatte que dans quelques années je verrais le vrai paradis de mon vivant.

Conservez-moi vos bontes, Monsieur; elles sont

un des ingrédiens de mon paradis.

Frère François.

Je lis actuellement tous les articles de M. le chevalier de Jaucourt; vous ne fauriez croire combien il me fait aimer sa belle ame, et comme je m'instruis avec lui.

# LETTRE CXC.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Fenney, 11 de juillet.

Monseigneur, j'ai reçu, comme j'ai pu dans mon misérable état, M. le prince Pignatelli, mais avec tout le respect que j'ai pour son nom et avec l'extrême sensibilité que son mérite m'a inspirée.

Je vous avoue que je suis slatté de ma statue posée aux pieds de la vôtre, plus que mademoiselle le Maure ne l'était d'être dans le carrosse de madame la dauphine. Le carrosse et les chevaux ne sont plus; votre statue durera, et votre gloire encore davantage. Vous me pousserez à la postérité.

1770.

Mon héros, en me caressant d'une main, m'égratigne un peu de l'autre, selon sa louable coutume. Voici ce que je réponds à ces belles invectives contre la philosophie à laquelle il vous plaît de déclarer la guerre par passe-temps. Lisez, je vous prie, cette page que je détache d'une feuille d'une Encyclopédie de ma façon; elle m'est apportée dans le moment; c'est le commencement d'un article où l'on résute une partie des extravagances absurdes de 7. Facques. Je déteste l'insolence d'une telle philosophie, autant que vous la méprisez. Le système de l'égalité m'a toujours paru d'ailleurs l'orgueil d'un fou. Il n'en est pas de même de la tolérance. Non-seulement les philosophes qui méritent votre suffrage, l'ont annoncée, mais ils l'ont inspirée aux trois quarts de l'Europe entière. Ils ont détruit la superstition jusque dans l'Italie et dans l'Espagne. Elle est si bien détruite que, dans mon hameau, où j'ai reçu plus de cent génevois avec leurs familles, on ne s'aperçoit pas qu'il y ait deux religions. J'ai une colonie entière d'excellens artistes en horlogerie; j'ai des peintres en émail. Le roi a acheté plusieurs montres de ma manufacture. Cet établissement fait venir en foule des marchands de toute espèce. Je bâtis des maisons, je vivisie un désert. Si j'avais été affez heureux pour en faire autant dans les landes de Bordeaux, je suis sûr que vous m'en sauriez gré, et que vous appelleriez mes efforts du nom de

véritable philosophie. Il était digne de vous de vous 1770. déclarer le protecteur des philosophes plutôt que celui de Palissot. Vous savez qu'ils ont un grand parti, et qu'on ambitionne leur suffrage. Je n'ai plus qu'un désir, c'est celui de vous renouveler mes très-tendres hommages, de vous entretenir, de vous ouvrir mon cœur, de vous faire voir qu'il n'est pas indigne de vos bontés. Il est vrai que la vie de Paris me tuerait en huit jours. Il y a plus d'un an que je suis en robe de chambre. J'ai bientôt foixante et dix-sept ans, je suis très-affaibli; mais je donnerais ma vie pour passer quelques jours auprès de vous, des que ma colonie n'aura plus besoin de moi.

> Il est plaisant qu'un garçon horloger, avec un décret de prise de corps, soit à Paris, et que je,

n'y fois pas.

Votre Paris est plein de tracasseries, tandis que celles de Catherine II vont à exterminer l'empire des Turcs. Croyez qu'elle est bien loin d'être dansla situation équivoque où de fausses nouvelles la représentent. Elle a fait deux légions de Spartiates qui ont tout le courage des héros de la guerre de Troye. Elle peut dans deux mois être maîtresse de la Gréce et de la Macédoine; et, à moins d'un revers qui n'est pas vraisemblable, vous verrez une grande. révolution. Songez que cette même impératrice, dans fon code qu'elle a daigné m'envoyer écrit de fa main, a établi la tolérance universelle pour la première de ses lois.

Je vous demande la vôtre. Vous favez si mon; cœur est à vous, et quel est mon respect; ma pasfion, mon idolâtrie pour mon héros, V.

### LETTRECXCI.

1770.

### MADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

12 de juillet.

Le vous ai parlé plus d'une fois à cœur ouvert, Madame; il est actuellement fendu en deux, et je vous envoie les deux moitiés dans cette lettre.

L'Envie et la Médifance font deux nymphes immortelles. Ces demoiselles ont répandu que certains philosophes, que vous n'aimez pas, avaient imaginé de me dresser une statue, comme à leur député; que ce n'était pas les belles-lettres qu'on voulait encourager, mais qu'on voulait se fervir de mon nom et de mon visage pour ériger un monument à la liberté de penfer. Cette idée, dans laquelle il y a du plaisant, peut me faire tort auprès du roi. On m'assure même que vous avez pensé comme moi, et que vous l'avez dit à une de vos amies. Cette pauvre philosophie est un peu persécutée. Vous favez que le gros recueil de l'Encyclopédie est prifonnier d'Etat à la bastille avec St Billard et saint Grizel; cela est de fort mauvais augure.

Le me trouve actuellement dans une fituation où j'ai le plus grand besoin des bontés du roi. Je ne fais si vous savez que j'ai recueilli chez moi une centaine d'émigrans de Genève, que je leur bâtis.

des maisons, que j'établis une manufacture de mon-1770. tres; et, si le roi ne nous accorde pas des priviléges qui nous font absolument nécessaires, je cours risque d'être entièrement ruiné, surtout après les distinctions dont M. l'abbé Terrai m'a honoré

> Il est donc très-expédient qu'on n'aille point dire au roi, en plaisantant à souper: Les encyclopédistes font sculpter leur patriarche. Cette raillerie qui pourrait être trop bien reçue, me porterait un grand préjudice. Je pourrais offrir ma protection en Sibérie et au Kamshatka; mais, en France, j'ai besoin de la protection de bien des gens, et même de celle du roi. Il ne faut donc pas que ma statue de marbre m'écrase. Je me flatte que les noms de M. et de madame de Choiseul seront ma sauve-garde.

> l'aurai l'honneur de vous envoyer, Madame, les articles de la petite Encyclopédie, que je croirai pouvoir vous amuser un peu; car il ne s'agit à nos âges que de passer le temps et de glisser sur la surface des choses. On doit avoir fait ses provisions un peu avant l'hiver; et quand il est venu, il faut se chauffer doucement au coin du seu qu'on a préparé.

> Adieu, Madame; jouissez du peu que la nature nous laisse. Soumettons-nous à la nécessité qui gouverne toutes choses. Homère avoue que Jupiter obeisfait au destin, il faut bien que nos imaginations lui obéissent aussi. Mon destin est de vous être bien tendrement attaché jusqu'à ce que mon faible corps foit changé en chou ou en carotte. V.

### LETTRE CXCII.

1770.

### A M. DUPONT,

Auteur des Ephémérides du citoyen.

De Ferney, le 16 de juillet.

M. Bérenger m'a fait le plaisir, Monsieur, de m'apporter votre ouvrage qui est véritablement d'un citoyen. Berenger l'est aussi, et c'est ce qui fait qu'il est hors de sa patrie. Je crois que c'est lui qui a rectisié un peu les premières idées qu'on avait données d'abord sur Genève. Pour moi, qui suis citoyen du monde, j'ai reçu chez moi une vingtaine de familles génevoises, sans m'informer ni de quel parti ni de quelle religion elles étaient. Je leur ai bâti des maisons, j'ai encouragé une manufacture affez considérable, et le ministère et le roi lui-même m'ont approuvé. C'est un essai de tolérance et une preuve évidente que, dans le siècle éclairé où nous vivons, cette tolérance ne peut avoir aucun effet dangereux; car un étranger qui demeurerait trois mois chez moi, ne s'apercevrait pas qu'il y a deux religions différentes. Liberté de conscience et liberté de commerce, Monsieur, voilà les deux pivots de l'opulence d'un Etat petit ou grand.

Je prouve par les faits, dans mon hameau, ce que, vous et M. l'abbé *Roubaud*, vous prouvez éloquemment par vos ouvrages.

J'ai lu, avec l'attention que mes maladies me 1770. permettent encore, tout ce que vous dites de curieux sur la compagnie des Indes et sur le système. Tout cela n'est pas à l'honneur de la nation. Vous m'avouerez, au moins, que cet extravagant système n'aurait pas été adopté du temps de Louis XIV, et que Jean-Baptiste Colbert avait plus de bon sens que Jean Law.

> A l'égard de la compagnie des Indes, je doute fort que ce commerce puisse jamais être florissant entre les mains des particuliers. J'ai bien peur qu'il n'essuye autant d'avanies que de pertes, et que la compagnie anglaise ne regarde nos négocians comme de petits interlopes qui viennent se glisser entre ses jambes. Les vraies richesses sont chez nous, elles font dans notre industrie; je vois cela de mes yeux. Mon blé nourrit tous mes domestiques; mon mauvais vin, qui n'est point malfesant, les abreuve; mes vers à soie me donnent des bas; mes abeilles me fournissent d'excellent miel et de la cire; mon chanvre et mon lin me fournissent du linge. On appelle cette vie patriarcale; mais jamais patriarche. n'a eu de grange telle que la mienne, et je doute que les poulets d'Abraham sussent meilleurs que les miens. Mon petit pays, que vous n'avez vu qu'un moment, est entièrement changé en très - peu de temps.

Vous avez bien raison, Monsieur; la terre et le travail sont la source de tout, et il n'y a point de pays qu'on ne puisse bonisier. Continuez à inspirer le goût de la culture, et puisse le gouvernement feconder vos vues patriotiques!

Mettez-moi, je vous prie, aux pieds de M. le duc de Saint-Mégrin, qui m'a paru fait pour rendre un jour de véritables fervices à fa patrie, et dont j'ai conçu les plus grandes espérances.

J'ai l'honneur d'être, avec la plus haute estime et tous les autres sentimens que je vous dois,

Monsieur,

votre, &c.

P. S. Voulez - vous bien, Monsieur, faire mes tendres complimens à M. l'abbé Morellet, quand vous le verrez?

### LETTRE CXCIII.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

22 de juillet.

Mon cher ange, il y a long-temps que je ne vous ai écrit; la raison en est qu'étant très-malade, quoi qu'on die, et ayant une assez nombreuse colonie à conduire, ma tête qui n'est pas plus grosse que celle d'un lapin, m'a un peu tourné. Il faut digérer et avoir une grosse tête, pour bâtir des maisons et des comédies, et pour diriger les têtes des autres.

Je fuis donc très-malade, vous dis-je, malgré les calomnies de *Pigal* qui répand par-tout que je me porte bien.

Je vous avertis qu'il faudrait jouer le Dépositaire avant qu'on piloriât St Grizel et St Billard; car

1770.

quand ils seront piloriés, la pitié succédera dans 1770. les cœurs à l'indignation, et ce qui aurait été plaifant pourra passer pour cruel: mais, comme messieurs du clergé, que Grizel confessait, ne se sépareront pas sitôt, je laisse le tout à votre prudence, et je vous enverrai, quand il vous plaira, le Dépositaire de l'abbé de Châteauneuf, et la Sophonisbe de monsieur Lantin pour mettre avec l'Ecossaise de M. Férôme Carré.

> Il me paraît que vos ambassadeurs ne font pas grand cas de nos montres de Ferney; cependant je compte qu'il y en aura une incessamment avec le portrait du comte d'Aranda, qu'il faudra bien que monsieur l'ambassadeur d'Espagne prenne.

> l'ai reçu de mon mieux M. le prince Pignatelli, son fils, malgré mes maux, ma misère et ma colonie.

> Le beau-frère de Fréron me perfécute toujours pour lui faire avoir justice; mais je ne sais ce que c'est que son affaire. Ce beau - frère me paraît un bavard; et d'ailleurs on dit qu'il suffit d'être allié de Fréron pour ne valoir pas grand'chose.

> Le Kain nous a envoyé trois grandes lettres, pour avoir deux copies de mon visage en plâtre. Je lui réponds par un petit billet que je vous prie de lui faire tenir; on n'a pas des visages de plâtre si aisément qu'il le pense.

> Je ne sais, mon cher ange, si vous êtes à Paris ou à Compiègne. Supposé que ce soit à Compiègne, je vous supplie de communiquer à M. le duc de Choiseul mon étonnement dont je ne suis pas encore revenu. J'avais pris la liberté d'envoyer sous son enveloppe, en Espagne, une caisse des ouvrages de

ma manufacture. Il daigna se charger de la faire passer par la poste à Bordeaux, et de l'adresser à 1770. un patron de vaisseau pour la rendre à Cadix; et voici qu'il m'envoie lui-même le recu du patron: mon protecteur devient mon commissionnaire. Mons de Louvois n'aurait pas fait de ces choses-là; aussi je l'aime autant que je hais mons de Louvois.

Il a fait encore bien pis; il a acheté de nos montres pour le compte du roi. Nos émigrans l'adorent, et i'en fais tout autant. Il fera de notre petit pays, jusqu'à présent inconnu, un pays charmant. Mais que dites-vous de moi qui risque de me ruiner pour établir chez moi des familles génevoises? L'ingénieur du roi de Narsingue n'y sesait œuvre. Je sens bien que cela est un peu ridicule à mon âge et avec mes maladies

Un octogénaire plantait, Passe encor de bâtir : mais planter à son âge !

A quelque âge que ce foit, radoteur ou non, je serai tendrement attaché à mes deux anges jusqu'au dernier moment de ma drôle de vie.

Madame Denis se joint à moi pour vous dire les mêmes choses. Ce n'est pas qu'elle radote comme moi, elle n'en est pas là, mais elle vous aime comme moi. V.

#### LETTRE CXCIV. 1770.

# M. T A B A R E A U, a Lyon.

Juillet.

Savez-vous quelque chose de l'effroyable nouvelle du Portugal? on dit qu'elle n'est venue que par Rome et par l'Angleterre. Si elle était vraie, ne la faurions-nous pas par l'ambassadeur de France à Lisbonne, par nos consuls et par nos marchands? l'idée seule de cette aventure fait frémir.

Je vous remercie de tout mon cœur, Monsieur. des bonnes nouvelles que vous me donnez du succès de vos affaires. Vous savez combien je m'y intéresse. Je trouve le procès de messieurs des postes très-bon, et je ne suis pas sûr qu'ils le gagnent. Vous savez que tout est arbitraire, et que le parlement aime un peu à dégraisser tout sermier du roi. Pour St Billard et St Grizel, j'opine au pilori.

A l'égard du procès du parlement avec le roi, il est curieux. Nous attendons le dénouement. Je crois que rien ne pourra empêcher le factum de M. de la Chalotais de paraître. Le public s'amusera, disputera, s'échaussera; dans un mois tout sinira, dans cing femaines tout s'oubliera.

Est-on encore, Monsieur, dans l'usage de prendre des rescriptions des postes en payant à Paris au caissier qui ne soit pas un saint? Madame Denis veut saire venir deux cents louis de Paris; pourriez-vous les lui faire tenir par la poste, &c? Nous avons lu,

dans le mémoire de messieurs les sermiers des postes, que cet usage était établi; ainsi c'est à la sête de St Billard et de St Grizel que vous devez attribuer cette importunité.

1770.

Vraiment oui, je n'ai pas manqué d'écrire à M. le duc de Choiseul que j'envoyais une petite caisse de montres à Marseille, par la poste. Il le trouve très-bon; et vous savez que lui-même a eu la bonté d'en saire parvenir une caisse à Cadix. Il est très-important de donner à notre manusacture naissante toute la saveur possible; c'est par-là seul qu'elle peut se soutenir.

Versoy deviendra un lieu très considérable, mais il ne l'est pas encore. Ferney est un petit entrepôt qui s'augmente de jour en jour. Nous sesons tout ce que nous pouvons pour reconnaître les bontés de M. le duc de Choiseul, par notre zèle.

Adieu, Monsieur; personne ne vous est plus tendrement attaché que l'hermite de Ferney.

## LETTRE CXCV.

#### A M. DE LA HARPE.

27 de juillet.

Suetone ne voit-il pas que l'ami Lantin a voulu rire quand il a exhorté les jeunes gens à rapetasser les détessables pièces et les détessables sujets du raisonneur ampoulé qui ne sut jamais tragique que dans trois ou quatre scènes, quand il sit un petit voyage en Espagne?

1770.

L'ami Lantin ne s'est amusé à ressemeler Sophonisbe que pour montrer qu'il y avait du tragique avant le raisonneur. Le cinquième acte de Mairet avait un très-grand sonds de tragique; mais on ne pouvait pas saire grand'chose de Massinisse; il en a sallu saire un jeune imprudent qui se laisse prendre comme un sot. Non est hic vis tragica.

Dans tout ce qui se passe aujourd'hui en France,

il y a comica, mais non pas vis.

J'attends Suétone l'anecdotier; et je me doute bien que l'esprit mâle et judicieux, qui l'a traduit et commenté, aura pesé toutes ces anecdotes dans la balance de la raison.

On va jouer la religieuse à Lyon; cela vaut mieux sans doute que vingt-quatre pièces du raisonneur; et cependant.... Oh, qu'il fait bon venir à propos!

# LETTRE CXCVI.

# A M. ELIE DE BEAUMONT.

A Ferney, le 30 de juillet.

On me dit, il y a un mois, mon cher Cicéron, que vous étiez en Normandie. Je ne vous écrivis point, attendant votre retour. Je ne sais plus où vous êtes, mais je ne puis rester long-temps sans vous remercier de votre dernière lettre. J'ignore si vous embellissez Canon, si vous faites vos moissons, ou si vous prenez la désense de quelque innocent perfécuté. Vous donneriez bien tous vos vergers et tout

votre

1770.

votre froment pour secourir quelque infortuné. Sirven ne l'est plus. Il est toujours demandeur en réparation, dommages et intérêts, qu'il obtiendra dissicilement. Je ne sais pas un mot des procédures; je sais seulement que nous avons affaire à un procureur général un peu dur.

Savez-vous bien que ce M. Riquet avait conclu à pendre madame Calas et à faire rouer son sils et Lavaisse? Je tiens cette horrible anecdote de madame Calas elle-même. Le pays des Chicachas et des Topinambous est la patrie de la raison et de l'humanité, en comparaison de ces horreurs: et voilà de quels hommes nos vies et nos fortunes dépendent!

L'affaire de Sirven ne fera décidée qu'après la Saint-Martin. Il y a huit ans que cette pauvre famille combat contre l'injustice.

Avez-vous su l'histoire des deux amans de Lyon? Un jeune homme de vingt-cinq ans et une fille de dix-neuf, tous deux d'une figure charmante, se donnent rendez-vous avec deux pistolets dont la détente était attachée à des rubans couleur de rose; ils se tuent tous deux en même temps; cela est plus fort encore qu'Arrie et Petus. La justice n'a fait nulle infamie dans cette affaire; cela est rare.

Avez-vous lu le Système de la nature? il ne me paraît pas confolant; mais nous avons d'autres systèmes qui le sont encore moins; par exemple, celui des jansénistes.

Adieu, mon cher Ciceron; ne m'oubliez pas, je vous prie, auprès de madame Terentia.

Corresp. générale.

Tome X. \* Z

# LETTRE CXCVII.

## A M. LE MARQUIS D'ARGENCE DE DIRAC.

3 d'auguste.

Mon cher philosophe militaire, vous m'aviez mandé, il y a deux mois, que vous passeriez chez nous, et je vous attendais. J'imaginais que vous alliez voir messieurs vos ensans, et ç'aurait été une grande consolation pour moi de vous embrasser sur la route. Je suis tombé dans un état de saiblesse dont j'ai l'obligation à ma vieillesse et à un travail un peu sorcé; mais il saut travailler jusqu'à la sin de sa vie. Job, un de mes patrons, dit que l'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler.

J'ai été tout émerveillé de la petite galanterie que vous m'avez envoyée; j'en suis très-touché. Vous sentez combien je suis sensible à une telle marque d'amitié.

Vous ne faviez pas apparemment l'autre galanterie que les gens de lettres de Paris ont bien voulu me faire. Si vous étiez venu à Ferney, vous y auriez vu M. Pigal qu'ils m'ont envoyé, et qui a fait le modèle d'une statue dont ils honorent ma trèschétive figure. Je n'ai point un visage à statue, mais enfin, il a bien fallu me laisser faire. Il n'y a pas eu moyen de resuser un honneur que me sont cinquante gens de lettres des plus considérables de Paris: cette saveur est rare. Ils ont sait un sonds pour donner à M. Pigal un honoraire convenable;

j'en ai été furpris, et le suis encore. Je ne puis attribuer une chose si extraordinaire qu'au désir qu'on a eu de consoler votre ami des choses dont vous parlez. Il doit actuellement les oublier. Une statue de marbre annonce un tombeau, et j'y descendrai en vous étant aussi attaché que je l'ai été depuis que j'ai eu l'honneur de vous connaître. V.

1770.

# LETTRE CXCVIII.

# A M. LE MARQUIS DE FLORIAN.

Le 3 d'auguste.

Mon cher grand écuyer de Cyrus, buvez à ma santé le jour de la noce, vous et madame de Florian. L'homme du monde qui a le moins l'air d'un garçon de la noce, c'est moi. Si mon cœur décidait de ma conduite, j'assisterais au mariage. Ma chétive fanté et mon âge ne me laissent prétendre à d'autre sacrement pour ma personne, qu'à celui de l'extrême-onction. Je passe mes derniers jours à établir une colonie; je ne jouirai pas du fruit de mes travaux: il est beaucoup plus aisé de marier un jeune conseiller du parlement, que de loger et d'accorder une trentaine de familles. Cependant nous travaillons nuit et jour à présenter à la nouvelle mariée les fruits de notre nouvel établissement. Nous avons fait une montre assez jolie et qui sera fort bonne. Nos artistes sont excellens; il n'y en a point de meilleurs à Paris : mais leur transmigration ne

leur a pas permis d'aller aussi vîte en besogne que M. d'Ornoi. Il se marie le 7, et nous ne serons prêts que le 15. Nous enverrons notre offrande, madame Denis et moi, par M. d'Ogny à qui nous l'adresserons. Nos fabricans ont voulu absolument mettre mon portrait à la montre. Puisque Pigal m'a sculpté, il faut bien que je souffre qu'on me peigne; j'ai toute honte bue.

l'embrasse tendrement le nouveau marié, sa mère

et son oncle le turc.

Ie fais grand cas de votre philosophie qui vous ramène à la campagne. J'aime à être encouragé, par votre exemple, à chérir la solitude et à suir le tracas du monde.

On ne peut vous être plus tendrement dévoué que l'hermite de Ferney.

# LETTRE CXCIX.

#### A M. DORAT.

A Ferney, le 6 d'auguste.

'IGNORE, Monsieur, et je veux ignorer quel est le fot ou le fripon, ou celui qui, revêtu de ces deux caractères, a pu vous dire que j'étais l'auteur des Anecdotes sur Fréron; il aura pu dire, avec autant de vraisemblance, que j'ai sait Gusman d'Alfarache. Je n'ai jamais, Dieu merci, ni vu ni connu ce miférable Fréron; je n'ai jamais vu aucune de ses rapsodies, excepté une demi-douzaine que

je tiens de M. Lacombe; je sais seulement que c'est un barbouilleur de papier complétement déshonoré.

Je ne connais pas plus ses prétendus croupiers que sa personne. Je suis absent de Paris depuis plus de vingt ans, et je n'y ai jamais fait, avant ce temps, qu'un féjour très-court. L'auteur des Anecdotes sur Fréron dit qu'il a été très-lie avec lui; j'ai effuyé bien des malheurs en ma vie, mais j'ai été préservé de celui-là.

Je n'ai jamais vu M. l'abbé de la Porte dont il est tant parlé dans ces Anecdotes. On dit que c'est un fort honnête homme, incapable des horreurs

dont Fréron est chargé par tout le public.

Vous sentez, Monsieur, qu'il est impossible que j'aye vu Fréron au café de Viseu dans la rue Mazarine. Je n'ai jamais fréquenté aucun casé, et j'apprends, pour la première fois, par ces Anecdotes que ce café de Viseu existe ou a existé.

Il est de même impossible que je sache quels sont les marchés de Fréron avec les libraires, et tous les vils détails des friponneries que l'auteur lui reproche. Il ferait absurde de m'imputer la forme et le

style d'un tel ouvrage.

Vous vous plaignez que votre nom se trouve parmi ceux que l'auteur accuse d'avoir travaillé avec Fréron: ce n'est pas assurément ma faute. Tout ce que je puis vous dire, c'est que vous me semblez avoir tort d'appeler cela un affront, puisque vous pouvez très-bien lui avoir prêté votre plume fans avoir eu part à ses infamies. Vous m'apprenez vous-même que vous avez inféré, dans les feuilles de ce Fréron, un extrait contre M. de la Harpe.

1770.

Votre homme qui ne s'intéressait qu'à ce qui le regardait, doit vous raccommoder avec la philosophie. Tout ce qui regarde le genre-humain doit nous intéresser essentiellement, parce que nous sommes du genre-humain. N'avez-vous pas une ame? n'est-elle pas toute remplie d'idées ingénieuses et d'imagination? s'il y a un Dieu qui prend soin des hommes et des femmes, n'êtes-vous pas femme? s'il y a une Providence, n'est - elle pas pour vous comme pour les plus sottes bégueules de Paris? si la moitié de Saint-Domingue vient d'être abymée, si Lisbonne l'a été, la même chose ne peut-elle pas arriver à votre appartement de Saint-Joseph? Un diable d'homme, inspiré par Belzébuth, vient de publier un livre intitulé, Système de la nature, dans lequel il croit démontrer à chaque page qu'il n'y a point de Dieu. Ce livre effraie tout le monde, et tout le monde le veut lire. Il est plein de longueurs, de répétitions, d'incorrections; et, malgré tout cela, on le dévore. Il y a beaucoup de choses qui peuvent séduire; il y a de l'éloquence; et quoiqu'il se trompe grossièrement en quelques endroits, il est fort au-dessus de Spinosa.

Au reste, croyez que la chose vaut bien la peine d'être examinée. Les nouvelles du jour n'en approchent pas, quoiqu'elles soient bien intéressantes.

Ceux qui disent que les pairs du royaume ne peuvent être jugés par les pairs et par le roi, sans le parlement de Paris, me paraissent ignorer l'histoire de France. Il semble qu'à force de livres on est devenu ignorant. Je ne me mêle point de ces querelles; je songe à celle que nous avons avec la nature. J'en ai d'ailleurs une assez grande avec Genève. Je lui ai volé une partie de ses habitans, et je sonde ma petite colonie, que le mari de votre grand'maman protége de tout son cœur.

1770.

Il n'y a maintenant qu'un tremblement de terre qui puisse ruiner mon établissement; mais je veux que celui à qui j'ai tant d'obligations donne son denier à la statue, et je veux surtout qu'il donne très-peu; 1°. parce qu'on n'en a point du tout besoin; 2°. parce qu'il donne trop de tous les côtés. C'est une affaire très-sérieuse: je casserais à la statue les bras et les jambes, si son nom ne se trouvait pas sur la liste.

Adieu, Madame; faites comme vous pourrez : vivez, portez-vous bien, digérez, cherchez le plaisir, s'il y en a. Luttez contre cette fatale nature dont je parle fans cesse, et où j'entends si peu de chose. Ayez de l'imagination jusqu'à la sin, et aimez votre très-ancien serviteur qui vous est plus attaché que tous vos serviteurs nouveaux. V.

## LETTRE CCI.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 15 d'auguste.

JE me dis toujours, Monseigneur, que vos occupations et vos plaisirs partagent vos journées, que je ne dois pas satiguer vos bontés, et qu'il n'appartient pas à ceux qui sont morts au monde d'écrire aux vivans. 1770.

Cependant il faut que je vous informe d'un gros paquet que j'ai reçu et qui vous regarde; il est d'un M. de Castera qui me paraît très-malheureux, et qui me fait juger par son style qu'il s'est attiré ses malheurs. Je doute même si sa tête n'est pas aussi dérangée que ses lettres sont prolixes; en ce cas, il n'est que plus à plaindre. Il m'a mis au sait de toute sa conduite avec assez de naïveté. Je présume à la quantité de procès qu'il a essuyés, qu'il descend en droite ligne de la comtesse de Pimbèche. S'il a dit des injures, on les lui a bien rendues.

Je vois, par tout ce qu'il me mande, que sa plus grande ambition est de rentrer dans vos bonnes grâces. Sa destinée me paraît déplorable; c'est un homme chargé de onze ensans. Je m'acquitte du devoir de l'humanité, en vous rendant compte de son état, sans prétendre le justifier auprès de vous, ni vous demander autre chose que ce que votre sagesse et votre justice vous prescrivent. Vous connaissez l'homme dont il s'agit, et c'est à vous seul de voir ce que vous devez saire. Il me semble qu'il avait un oncle chargé des affaires de France en Pologne; c'est tout ce que je connais de sa samille.

Après avoir achevé la mission que m'a donnée M. de Castera, que puis-je dire à mon héros du sond de ma solitude, sinon que je lui souhaite une santé meilleure que la mienne et des jours plus brillans? Il ne m'appartient pas de parler des tracasseries de la France. Je m'intéressais sort à celles des Turcs, c'est-à-dire que je souhaitais passionnément qu'on les chassat de l'Europe, parce qu'ils ont asservi les

descendans des Alcibiade et des Sophocle. J'entends dire que ces circoncis ont repris le Péloponèse; en ce 1770. cas, je me raccommoderai avec eux; car j'ai établi, des débris de Genève, une petite société qui est fort en relation avec Constantinople.

l'aimerais encore mieux de bons acteurs et de bonnes pièces au théâtre de Paris, fous la protection du premier gentilhomme de la chambre; mais cette manufacture paraît furieusement tombée.

Me permettez-vous, Monseigneur, de me mettre aux pieds de madame la comtesse d'Egmont, quoiqu'elle soit alliée à la maison d'un pape? Vous devez juger combien j'ambitionne ses bontés, puisqu'elle a toutes les grâces de votre esprit, sans compter les autres.

Agréez, avec votre bienveillance ordinaire, le trèstendre respect du vieux solitaire des Alpes. V.

#### LETTRE CCII.

AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney , 20 d'auguste.

MADAME,

Après tout ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, j'ai vu tant de justesse d'esprit que je vous ai crue philosophe; passez-moi ce mot. Votre petite-fille me paraît un peu dégoûtée de la métaphysique; je lui pardonne aisément ce dégoût, La

1770.

métaphysique n'est d'ordinaire que le roman de l'ame, et ce roman n'est pas si amusant que celui des Mille et une nuits. Vous m'avouerez du moins, Madame, que le sujet qu'on traite dans la petite brochure qu'on met à vos pieds est assez intéressant; chacun y est pour sa part, et cette part est tout son être. Cela est un peu plus important que les tracasseries dont on s'entretient si prosondément à Paris et à Versailles. Je n'ose demander que, dans un moment de loisir, vous daigniez, Madame, me dire en deux mots ce que vous en pensez; je ne veux que deux mots, car vous êtes si occupée à servir l'Etre suprême en sesant du bien, que vous n'avez guère le temps d'examiner ce que de saibles cervelles disent pour ou contre son existence.

M. de Crassier m'a mandé qu'il avait obtenu, par votre protection, une très - grande grâce. Songez, Madame, que c'est à vous seule uniquement qu'il la doit, et que je n'avais pas osé seulement vous la demander. Voilà comme vous êtes; dès qu'on vous offre de loin la moindre petite ouverture pour saire du bien, vous saissiffez la chose avec un acharnement qui n'a point d'exemple : j'en suis consondu,

je ne sais plus que vous dire.

M. le marquis d'Ossun, ambassadeur en Espagne, savorise de tout son pouvoir la fabrique de Ferney, saubourg de Versoy; il y prend autant d'intérêt que si c'était son propre ouvrage. Oserais-je vous supplier, Madame, d'obtenir que monsieur le duc voulût bien lui marquer qu'il est sensible à tous ses bons offices qui sont en vérité très-considérables, et qui pourront être efficaces. M. l'abbé Billardi n'a pas

cu les mêmes bontés que M. le marquis d'Ossun; il ne m'a pas fait de réponse; apparemment que l'inquisition le lui a défendu.

Nos artistes de Ferney donnent, le jour de la Saint-Louis, une belle fête; je crois que leur zèle

ne déplaira pas à monsieur le duc.

C'est votre nom, Madame, que je sête tous les jours de l'année. Je vous suis attaché pour ma vie avec le plus prosond respect et la plus vive reconnaissance.

Le vieil hermite de Ferney.

# LETTRE CCIII. A MADAME D'ORNOI.

A Ferney , 20 d'auguste.

Vous faites, Madame, le bonheur d'un homme à qui je tiens par les liens de l'amitié encore plus que par ceux de la nature. Le feul plaisir qui reste aux vieillards est d'être sensible à celui des autres. Je vous dois la plus grande satisfaction que je puisse goûter; la vôtre est bien rare de vivre avec un bon mari sans quitter le meilleur des pères. M. d'Ornoi égaie la retraite de madame Denis et la mienne, en nous disant combien il est enchanté. Madame Denis doit vous dire tout ce qui peut plaire à de nouveaux mariés; les semmes entendent cela cent sois mieux que les hommes. Pour moi, je vous dirai que vous êtes bien bonne, au milieu du fracas

des noces, de l'embarras des visites, et des complimens, et des occupations plus férieuses, d'écrire à un vieux solitaire inutile au monde; je vous en remercie. Vous avez encore un mérite de plus. c'est que votre lettre est fort jolie, et que votre écriture ne ressemble pas à celle de votre mari qui écrit comme un chat, aussi-bien que son autre oncle l'abbé Mignot. L'abbé Dangeau, de notre académie française, renvoyait les lettres de sa maîtresse quand elles étaient mal orthographiées, et rompait avec elle à la troisième fois. Moi qui suis aussi de l'académie, je ne vous renverrai pas votre lettre, Madame; il n'y manque rien; je la garderai comme une chose qui m'est bien chère. Je vous aime déjà comme si je vous avais vue ; et , sans oublier le respect qu'on doit aux dames, j'ai l'honneur d'être de tout mon cœur, Madame, votre, &c.

## LETTRE CCIV.

#### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

Ferney, 25 d'auguste.

Puisque vous poussez vos bontés, Monsieur, jusqu'à vouloir bien honorer encore de votre préfence la solitude du mont Jura, et consoler un vieux malade par les charmes de votre conversation, je vous avertis, pour vous encourager à cette bonne œuvre, que vous y trouverez probablement M. d'Alembert.

Il a femblé bon au Saint-Esprit et à lui de passer par chez moi en allant voir le pape. On ne peut 1770. mieux prendre son temps; j'ai établi une colonie de huguenots; c'est un petit commencement de réunion entre les deux plus belles fectes de philosophie, qui font tant d'honneur à l'esprit humain, les papistes et les calvinistes. Vous ferez trève, pour quelques jours, dans ma retraite pacifique, à votre grand art de tuer les hommes avec gloire et salaire. Que ne puis-je, tous les ans, me trouver sur votre route!

Agréez toujours, Monsieur, mon respectueux attachement.

# LETTRECCV.

#### MADAME.

## LA DÜCHESSE DE CHOISEUL.

Ferney, 27 d'auguste.

MADAME,

Après avoir embelli votre royaume de Chanteloup par vos bienfaits, vous venez encore, M. le duc de Choiseul et vous, d'étendre vos grâces sur notre hameau de Ferney. Peut-être apprendrez-vous tous deux, avec quelque fatisfaction, que nos émigrans ont donné pour la Saint-Louis une petite fête. qui a consisté en un très-bon souper de cent couverts, avec illumination, feu d'artifice et des vive

le roi sans fin. Peut-être même monsieur le Duc ne sera 1770. pas sâché d'apprendre au roi qu'il est aimé et célébré par ses nouveaux sujets comme par les anciens.

Vos noms, Madame, n'ont été oublies ni en

buvant, ni dans le feu d'artifice.

Nous étions tous fort attendris, Voyant, du fond de nos tanières, Des Choifeul les beaux noms écrits En caractère de lumières, Sur nos vieux chênes rabougris, Et parmi nos sèches bruyères.

C'était un plaisir de voir nos huguenots et nos papistes être tous de la même religion, et montrant à leurs bienfaiteurs la même reconnaissance.

> Rien n'est plus selon mon humeur Que de voir ces bons hérétiques Boire et chanter de si grand cœur Avec nos pauvres catholiques. Dans cet asile du bonheur, Le prêche est ami de la messe; Ils se sont dit: Vivons heureux, Et tolérons avec sagesse Ceux qui se moquent de nous deux.

Que j'aime à voir notre vicaire Appliquer affez pesamment Un baiser près du fanctuaire A la semme du prédicant!

On voit bien après cela, Monseigneur, qu'il n'y a pas moyen de resuser un édit de tolérance. Nos colons,

colons, vos protégés, se mettent à vos pieds, et nous supplions tous notre bienfaiteur et notre bien- 1770. faitrice d'agréer nos profonds respects et notre reconnaiffance.

Le vieil hermite de Ferney, secrétaire.

# LETTRE CCVI.

#### MADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

2 de septembre.

E vous envoie, Madame, par votre grand'maman, la petite drôlerie en faveur de la Divinité, contre le volume du Système de la nature, que surement vous n'avez pas lu; car la matière a beau être intéressante, je vous connais, vous ne voulez pas vous ennuyer pour rien au monde; et ce terrible livre est trop plein de longueurs et de répétitions, pour que vous puissiez en soutenir la lecture. Le goût, chez vous, marche avant tout. Celui qui vous amusera le plus, en quelque genre que ce soit, aura toujours raison avec vous. Si je ne vous amuse pas, du moins je ne vous ennuierai guère, car je réponds en vingt pages à deux gros volumes.

Je me flatte que votre grand'maman s'est enfin réconciliée avec Catherine II. Tant de fang ottoman doit effacer celui d'un ivrogne qui l'aurait mise dans un couvent; et, après tout, ma Catau vaut beaucoup

Corresp. générale. Tome X. \* A a

# 370 RECUEIL/DES LETTRES

mieux que Moustapha. Avouez, Madame, que dans

Des lettres de Venise disent que la canaille musulmane a tué l'ambassadeur de France et presque toute sa suite, que l'ambassadeur d'Angleterre s'est sauvé en matelot, et que Moussapha a donné une garde de mille janissaires au baile de Venise. Je veux ne point croire ces étranges nouvelles; mais si malheureusement elles étaient vraies, votre grand'maman, elle - même, serait des vœux pour que Catherine sût couronnée à Constantinople.

Le roi de Prusse est allé en Moravie rendre à l'empereur sa visite samilière. Il y a actuellement entre les souverains chrétiens une cordialité qui ne se trouve pas entre les ministres.

Voilà, Madame, tout ce que fait un vieux folitaire qui voit avec horreur les jours s'accourcir, et l'hiver s'approcher. Conservez votre santé, votre gaieté, votre imagination et votre bonté pour votre très-vieux et très-malingre serviteur qui vous est bien tendrement attaché pour le reste de ses jours. V.

# LETTRE CCVII.

1770.

#### AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 2 de septembre.

MADAME, ..

Pursque votre petite-fille veut voir la cause du père désendu par un homme qui passe pour n'être pas l'ami du fils, je prends la liberté de la mettre sous vos auspices. Au bout du compte, quoi qu'elle en dise, la chose vaut la peine d'être examinée. Je n'ai pu encore, à mon âge, m'accoutumer à l'indisserence et à la légèreté avec laquelle des personnes d'esprit traitent la seule chose essentielle; je ne m'accoutume pas plus aux sottises énormes dans lesquelles le fanatisme plonge tous les jours des têtes, qui d'ailleurs n'ont pas perdu absolument le sens commun sur les choses ordinaires de la vie: ces deux contrastes m'étonnent encore tous les jours.

Je n'ai dit que ce que je pense dans ma petite réponse à l'auteur du Syssème de la nature; il a dit aussi ce qu'il pensait, et vous jugerez entre nous deux, Madame, sans me dire tout ce que vous pensez.

Une chose assez plaisante, c'est que le roi de Prusse m'a envoyé de son côté une réponse sur le même objet. Il a pris le parti des rois, qui ne sont pas

Aa 2

# 370 RECUEIL DES LETTRES

mieux que Moustapha. Avouez, Madame, que dans 1770. le fond du cœur vous êtes pour elle.

Des lettres de Venise disent que la canaille musulmane a tué l'ambassadeur de France et presque toute sa suite, que l'ambassadeur d'Angleterre s'est sauvé en matelot, et que Moustapha a donné une garde de mille janissaires au baile de Venise. Je veux ne point croire ces étranges nouvelles; mais si malheureusement elles étaient vraies, votre grand'maman, elle - même, ferait des vœux pour que Catherine sût couronnée à Constantinople.

Le roi de Prusse est allé en Moravie rendre à l'empereur sa visite familière. Il y a actuellement entre les souverains chrétiens une cordialité qui ne

se trouve pas entre les ministres.

Voilà, Madame, tout ce que sait un vieux solitaire qui voit avec horreur les jours s'accourcir, et l'hiver s'approcher. Conservez votre santé, votre gaieté, votre imagination et votre bonté pour votre très-vieux et très-malingre serviteur qui vous est bien tendrement attaché pour le reste de ses jours. V.

# LETTRE CCVII.

1770.

#### AMADAME

# LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 2 de septembre.

MADAME, ,.

Puisque votre petite-fille veut voir la cause du père désendu par un homme qui passe pour n'être pas l'ami du fils, je prends la liberté de la mettre sous vos auspices. Au bout du compte, quoi qu'elle en dise, la chose vaut la peine d'être examinée. Je n'ai pu encore, à mon âge, m'accoutumer à l'indisserence et à la légèreté avec laquelle des personnes d'esprit traitent la seule chose essentielle; je ne m'accoutume pas plus aux sottises énormes dans lesquelles le fanatisme plonge tous les jours des têtes, qui d'ailleurs n'ont pas perdu absolument le sens commun sur les choses ordinaires de la vie: ces deux contrastes m'étonnent encore tous les jours.

Je n'ai dit que ce que je pense dans ma petite réponse à l'auteur du Syssème de la nature; il a dit aussi ce qu'il pensait, et vous jugerez entre nous deux, Madame, sans me dire tout ce que vous pensez.

Une chose assez plaisante, c'est que le roi de Prusse m'a envoyé de son côté une réponse sur le même objet. Il a pris le parti des rois, qui ne sont pas mieux traités que DIEU dans le Système de la nature:
pour moi, je n'ai pris que le parti des hommes.

Je crois avoir deviné quelle est l'épreuve à laquelle ce capitaine du régiment de Bavière veut que vous le mettiez. Je crois qu'il ressemble à celui qui disait à la reine Anne d'Autriche: Madame, dites-moi qui vous voulez que je tue, pour vous faire ma cour.

Il est vrai, Madame, que je ne prends point tant de liberté avec monsieur le Duc qu'avec vous; mais c'est que j'imagine que vous avez un peu plus de temps que lui, quoique vous n'en ayez guère, et que votre département de faire du bien vous occupe beaucoup. Je me sers de vous effrontément pour lui faire parvenir les sentimens qui m'attachent à lui pour le reste de ma vie, et je mets ma reconnaissance sous votre protection, sans vous faire le même compliment qu'on sesait à la reine-mère, car vous êtes trop douce et trop bonne.

Si vous daignez lire mon rogaton théologique, je vous prie d'être bien persuadée que je ne crois point du tout à la Providence particulière; les aventures de Lisbonne et de Saint-Domingue l'ont rayée de mes papiers.

On dit que les Turcs ont affassiné votre ambassadeur de France; cela serait fort triste; mais le grand Etre n'entre pas dans ces détails.

Pardonnez, Madame, au vieux bavard qui est à vos pieds avec le plus profond respect.

Voltaire.

#### LETTRE CCVIII.

1770.

# A M. LE MARQUIS D'ARGENCE DE DIRAC.

Ferney, 3 de septembre.

Vous ne me mandez point, mon cher philosophe militaire, où vous logez à Paris. Je hasarde ma réponse à l'hôtel d'Entragues, où il me semble que vous étiez à votre dernier voyage. Vous sentez bien qu'il ne convient guère à un vieux pédant comme moi d'oser me mêler des affaires des colonels, et que cette indiscrétion de ma part servirait plutôt à reculer vos affaires qu'à les avancer.

Horace dit qu'il faut que chacun reste dans sa peau; mais je tâcherai de trouver quelque ouverture pour me mettre à portée de parler de vous comme je le dois, et de satisfaire mon cœur. Je regarderai d'ailleurs cette démarche comme une des clauses de mon testament; car j'approche tout doucement du moment où les philosophes et les imbécilles ont la même destinée. Je suis furieusement tombé, et il n'y a plus de société pour moi, La vôtre seule me serait précieuse, si l'état où je suis me permettait d'en jouir aussi agréablement qu'autrefois. Je n'ai plus guère que des sentimens à vous offrir; car, pour les idées, elles s'enfuient. L'efprit s'affaiblit avec le corps; les souffrances augmentent et les pensées diminuent; tout le monde en vient là; il n'y a que du plus ou du moins. Il faut avouer que nous sommes de pauvres machines; mais il est bon d'avoir fait sa provision de philosophie et de

constance pour les temps d'affaiblissement : on arrive 1770. au tombeau d'un pas plus ferme et plus délibéré. Jouissez de la fanté sans laquelle il n'y a rien, établissez messieurs vos enfans, vivez, et vivez pour eux et pour vous; conservez-moi vos bontés qui sont des soutiens de ma petite philosophie. V.

# LETTRE CCIX.

#### A M. LE DUC DE CHOISEUL.

A Ferney, 7 de septembre.

#### NOTRE BIENFAITEUR,

Vous savez probablement que le roi de Prusse a été sur notre marché, et qu'il fait venir dix-huit familles d'horlogers de Genève. Il les loge gratis pendant douze ans, les exempte de tous impôts, et leur fournit des apprentis dont il paye l'apprentissage: c'est du moins une preuve que les natifs de Genève ne veulent pas rester dans cette ville : mais ces dix-huit familles de plus nous auraient fait du bien; elles sont presque toutes d'origine française. Je suis sâché qu'elles se transportent si loin de leur ancienne patrie; mais je me flatte que votre colonie l'emportera fur toutes les autres.

Dieu me préserve des lettres de Venise, qui disent qu'après la bataille navale contre les Turcs, ces messieurs ont voulu assassiner l'ambassadeur de France, parce qu'il portait un chapeau; que l'ambassadeur

d'Angleterre a été obligé de se fauver déguisé en matelot, et que l'ambassadeur de Venise a échappé, à la faveur d'une garde. Je ne crois point la canaille turque si barbare, quoiqu'elle le soit beaucoup.

1770.

J'ai eu la visite d'un serf et d'une serve des chanoines de Saint-Claude. Ce serf est maître de la poste de Saint-Amour, et receveur de M. le marquis de Choiseul votre parent, et, par conséquent, vous appartient à double titre; mais les chapitres de Saint-Claude n'en ont aucun pour les saire serss. Ils diront comme Sosse:

Mon maître est homme de courage; Il ne soussiria pas que l'on batte ses gens.

On les bat trop; les chanoines les accablent: et vous verrez que tout ce pays-là, qui doit nourrir Versoy, s'en ira en Suisse, si vous ne le protégez. Le procureur général de Besançon est dans des principes tout-à-sait opposés aux vôtres, quand il s'agit de saire du bien.

Le vieil hermite de Ferney, très-malade et n'en pouvant plus, se met à vos pieds avec la reconnais-fance et le respect qu'il vous conservera jusqu'au dernier moment de sa chétive existence.

1770.

# LETTRE CCX.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

26 de septembre.

Mon cher ange, quoique mon ame et mon corps soient terriblement en décadence, il saut que je vous écrive au plus vîte concernant votre protégée de Strasbourg (\*). Il me paraît qu'elle n'a nulle envie de se transporter au soixante et deuxième degré; et je crois qu'actuellement cette transmigration serait difficile.

Il y a deux grands obstacles, sa naissance et le peu de goût qu'on a actuellement pour la nation française. Je ne lui ai point encore fait réponse sur son dessein d'aller à Paris et de pouvoir se ménager pendant l'hiver quelque asile agréable où elle pourrait rester jusqu'au printemps. Ma maison est à son service, dès ce moment jusqu'à celui où elle pourra se transporter à Paris: je vous prie de le lui mander, et je lui écrirai en conformité, dès que vous aurez appris ses sentimens et ses desseins; mais je vous prie aussi de lui dire combien mes affaires ont mal tourné, et combien peu je suis en état de faire pour elle ce que je voudrais. Mon zèle pour les colonies m'a mangé; le zèle de monfieur le contrôleur général pour les rescriptions m'a achevé. Il ne m'est pas possible dans cette situation de payer aux manes d'Adrienne ce que je voudrais.

<sup>(\*)</sup> Mademoiselle Daudet le Couvreur, sille de la célèbre actièce.

Je pense que vous pouvez lui parler à cœur ouvert fur tout ce que je vous mande. Madame Denis tâcherait de lui rendre la vie agréable pendant le temps de son entrepôt; pour moi, je ne dois songer qu'à achever ma vie au milieu des souffrances.

J'ai ici pour consolation M. d'Alembert et M. le marquis de Condorcet. Il ne s'en est fallu qu'un quart d'heure que M. Séguier et M. d'Alembert ne se soient rencontrés chez moi; cela eût été assez plaisant. J'ai appris bien des choses que j'ignorais. Il me semble qu'il y a eu dans tout cela beaucoup de mal-entendu, ce qui arrive fort souvent. La philosophie n'a pas beau jeu; mais les belles-lettres ne sont pas dans un état plus florissant. Le bon temps est passé, mon cher ange; nous fommes en tout dans le siècle du bizarre et du petit.

On m'a parlé d'une tragédie en prose, qui, dit-on, aura du succès. Voilà le coup de grâce donné aux beaux arts.

Traître, tu me gardais ce trait pour le dernier!

J'ai vu une comédie où il n'était question que de la manière de faire des portes et des ferrures. Je doute encore si je dors ou si je veille.

Je vous avoue que j'avais quelque opinion de la Pandore de la Borde : cela eût fait certainement un spectacle très-neuf et très-beau; mais la Borde n'a pas trouvé grâce devant M. le duc de Duras.

La Sophonisbe de Lantin aurait réussi il y a cinquante ans; je doute fort qu'elle soit soufferte aujourd'hui, d'autant plus qu'elle est écrite en vers.

1770.

S'il ne tenait qu'à y faire encore quelques réparations, Lantin ferait encore tout prêt; mais n'est-il pas inutile de réparer ce qui est hors de mode?

J'aurai beaucoup d'obligation à monsieur le duc de *Praslin*, s'il daigne envoyer des montres au dey et à la milice d'Alger, au bey et à la milice de Tunis.

A l'égard des diamans qu'on envoyait à Malte, comme les marchands qui les ont perdus n'avaient point de reconnaissance en forme, je ne crois pas que je doive importuner davantage un ministre d'Etat pour cette affaire; mais, quand il voudra des montres bien faites et à bon marché, ma colonie est à ses ordres.

Adieu, mon très-cher ange; conservez vos bontés, vous et madame d'Argental, au vieux et languissant hermite. V.

#### LETTRE CCXI.

#### A M. DECHABANON.

28 de septembre.

M. d'Alembert, mon cher ami, me donne les mêmes confolations que j'ai reçues de vous, quand vous avez égayé et embelli Ferney de toutes vos grâces. Nonfeulement il n'a point de mélancolie, mais il dissipe toute la mienne. Il me fait oublier la langueur qui m'accable et qui m'a empêché pendant quelques jours de vous écrire. Il arriva à Ferney dans le moment on M. Séguier en partait. J'aurais bien voulu qu'ils eussent dîné ensemble, mais dieu n'a pas permis cette plaisante scène.

En récompense, j'ai M. le marquis de Condorcet qui est plus aimable que tout le parquet du parlement de Paris.

1770.

Il me paraît qu'on maltraite un peu en France les pensées et les bourses. On craint l'exportation du blé et l'importation des idées. *Platon* dit que les ames avaient autrefois des ailes; je crois qu'elles en ont encore aujourd'hui, mais on nous les rogne.

Pour les ailes qui ont élevé l'auteur du Système de la nature, il me paraît qu'elles ne l'ont conduit que dans le chaos. Non-feulement ce livre fera un tort irréparable à la littérature, et rendra les philosophes odieux; mais il tiendra la philosophie ridicule. Qu'est-ce qu'un système fondé sur les anguilles de Néedham? quel excès d'ignorance, de turpitude et d'impertinence de dire froidement qu'on fait des animaux avec de la farine de seigle ergoté! Il est très-imprudent de prêcher l'athéisme, mais il ne sallait pas du moins tenir son école aux petites maisons.

Ma foi, juge et plaideurs, il faudrait tout lier.

Voilà ce que je dis toujours, et sauve qui peut; et sur ce je vous embrasse tendrement: ainsi sont tous ceux qui habitent Ferney. V.

## 1770. LETTRECCXII.

#### A M A D A M E

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 8 d'octobre.

MADAME,

Le venais de vous écrire, lorsque j'ai reçu le paquet dont vous m'honorez, du premier d'octobre. Tout ce paquet n'est plein que de vos bontés; mais votre lettre furtout m'a enchanté. J'y vois la sensibilité de votre cœur, et l'étendue de vos lumières.

Permettez-moi encore un mot sur lés esclaves des moines, pour qui vous avez de la compassion, sur Catau qui vous cause toujours quelque indignation, et sur de le qui nous laisse tous dans le doute et dans l'ignorance. Il y aurait là de quoi faire trois volumes, et j'espère que vous n'aurez pas trois pages. A grands seigneurs peu de paroles, et à bons esprits encore moins.

Je veux bien que les Comtois, appelés francs, soient esclaves des moines, si les moines ont des titres; mais si ces moines n'en ont point, et si ces hommes pour qui je plaide en ont, ces hommes doivent être traités comme les autres sujets du roi : nulle servitude sans titre, c'est la jurisprudence du parlement de Paris. La même affaire a été jugée, il y a dix ans, à la grand'chambre, contre les mêmes chanoines de Saint-Claude,

au rapport de M. Séguier qui me l'a dit chez moi, en allant en Languedoc. Je vous supplie de vouloir bien lire cette anecdote au généreux mari de la généreuse grand'maman.

1770.

Pour Catau, je vous renvoie, Madame, à l'histoire turque; et je vous laisse à décider si les sultans n'ont pas fait cent sois pis. Demandez surtout à M. l'abbé Barthelemi si la langue grecque n'est pas présérable à la langue turque.

A l'égard de DIEU, je vous assure que rien n'est plus nouveau que le système des anguilles, par lequel on croit prouver que la farine aigrie peut sormer de l'intelligence. Spinosa ne pensait pas ainsi: il admet l'intelligence et la matière; et son livre est supérieur à celui dont M. Séguier a fait l'analyse, comme le siècle de Louis XIV est supérieur au nôtre, et comme le mari de la grand'maman est supérieur à . . . . .

Me voilà plongé, Madame, dans les affaires de ce monde, lorsque je suis près de le quitter. J'ai voulu faire une niche à mon neveu la Houlière, et je me suis adresse à votre belle ame, pour en venir à bout. Il n'en sait rien. Si je pouvais obtenir ce que je demande, si monsieur le Duc pouvait me remettre le brevet, si vous pouviez me l'adresser contre-signé, si je pouvais l'envoyer par Lyon et Toulouse, qui sont sur la route de Perpignan, si je pouvais étonner un homme qui ne s'attend point à cette aubaine, ce serait assurément une très-bonne plaisanterie: elle serait très-digne de vous, et je vous devrais le bonheur de la fin de ma vie.

Il y a encore un article sur lequel je dois vous ouvrir mon cœur, c'est que je ne demanderai rien pour le pays de Gex à celui qui m'a ôté les moyens 1770. d'y faire un peu de bien; je n'aime à demander qu'à certaines ames élevées.

Les sœurs de la charité prient DIEU pour vous; elles sont comblées de vos grâces ainsi que les capucins. Vous aurez de tous côtés des protections en paradis. Mais, comme vous êtes saite pour avoir des amis partout, je vous supplie, Madame, de compter sur moi et sur mon neveu, en enser.

Je me mets aux pieds de ma protectrice pour les quatre jours que j'ai à végéter dans ce bas monde, et je la prie toujours d'agréer le profond respect et la reconnaissance du vieil hermite.

#### LETTRE CCXIII.

## A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 8 d'octobre.

Je suis très-reconnaissant, Monseigneur, de votre lettre du 30 de septembre. Je suis charmé qu'elle soit datée de Versailles, et encore plus que vous ayez été à Richelieu. Il y a là je ne sais quel esprit de philosophie qui me fait bien augurer de vous. Pour votre souper à Bordeaux, je sais qu'il a été excellent, que tous les convives en ont été sort contens, qu'il y en a à qui vous avez sait mettre de l'eau dans leur vin, et que le roi a dû trouver que vous êtes le premier homme du monde pour arranger ces soupers-là.

Ayez la bonté d'agréer mon compliment sur la

paternité de M. le prince Pignatelli, puisque je ne puis vous en faire sur la maternité de madame la comtesse d'Egmont. C'est bien dommage assurément qu'elle ne produise pas des êtres ressemblans à son grand-père et à elle. Je vous demande votre protection auprès d'elle et auprès de monsieur son beau-strère. Ils m'ont tous deux lié à vous par de nouvelles chaînes; madame la comtesse d'Egmont par la lettre pleine d'esprit et de grâces qu'elle a bien voulu m'écrire, et M. le prince Pignatelli par la supériorité d'esprit qu'il m'a paru avoir sur les jeunes gens de son âge.

Vous me reprochez toujours les philosophes et la philosophie. Si vous avez le temps et la patience de lire ce que je vous envoie, et de le faire lire à madame votre fille, vous verrez bien que je mérite vos reproches bien moins que vous ne croyez. J'aime passionnément la philosophie qui tend au bien de la société et à l'instruction de l'esprit humain, et je n'aime point du tout l'autre. Il n'y a qu'à s'entendre, et jusqu'ici vous ne m'avez pas trop rendu justice sur cet article. Comme d'ailleurs il est question de chimie dans le chisson que je mets à vos pieds, vous en êtes juge très-compétent.

Vous ne l'êtes pas moins de ce pauvre théâtre français qui était si brillant sous Louis XIV, et qui tombe dans une si triste décadence, ainsi que bien des choses. Si d'ici à la Saint-Martin vous avez quelques momens à perdre, je vous supplierai de jeter les yeux sur quelque chose dont le tripot d'aujourd'hui pourra se mêler. Je conçois bien que notre théâtre sera toujours meilleur que celui de Pétersbourg où l'on ne joue plus de tragédies françaises, parce que l'on n'a pas trouvé un

1770.

feul acteur. Il faudra désormais représenter les pièces de Sophocle dans Athènes, si on enlève la Gréce aux Turcs, comme on vient de leur enlever les bords de la mer-Noire, à droite jusqu'aux embouchures du Danube, et à gauche jusqu'à Trébisonde. Ils ont été battus au pied du Caucase dans le même temps que le grand-visir perdait sa bataille et abandonnait tout son camp. Si vous trouvez cela peu de chose, vous êtes difficile en opérations militaires; mais assu-

Je supplie mon héros d'être toujours un peu indulgent envers son ancien serviteur qui n'en peut plus, et qui vous sera attaché jusqu'au dernier moment de sa vie, avec le plus prosond et le plus tendre respect. V.

rément c'est à vous qu'il est permis d'être difficile.

## LETTRE CCXIV.

# A M. LE MARQUIS DE CONDORCET.

11 d'octobre.

LE vieux malade de Ferney embrasse de seux maigres bras les deux voyageurs philosophes qui ont adouci ses maux pendant quinze jours.

Un grand courtisan m'a envoyé une singulière résutation du Système de la nature, dans laquelle il dit que la nouvelle philosophie amènera une révolution horrible, si on ne la prévient pas. Tous ces cris s'évanouiront, et la philosophie restera. Au bout du compte, elle est la consolatrice de la vie, et son contraire en est le poison. Laissez faire; il est impossible d'empêcher

de penser; et plus on pensera, moins les hommes feront malheureux. Vous verrez de beaux jours, vous les ferez; cette idée égaie la fin des miens.

1770.

Agréez, Messieurs, les regrets de l'oncle et de la nièce.

## LETTRE CCXV.

A M. LE MARQUIS DE VOYER D'ARGENSON.

A Ferney, 12 d'octobre.

0.000 (2.000)

multi or a Litrona de

MONSIEUR,

Je ne suis pas étonné qu'un maître de poste, tel que vous, mène si bon train l'auteur du Système de la nature; il me paraît que les maîtres de poste de France ont bien de l'esprit. Vous avez daté votre lettre d'un château où il y en a plus qu'ailleurs, et c'est aussi la destinée du château des Ormes, où je me souviens d'avoir passé des jours bien agréables.

Je ne savais pas, quand je vous sis ma cour à Colmar, que vous étiez philosophe; vous l'êtes, et de la bonne secte: je n'approche pas de vous, car je ne sais que douter. Vous souvenez-vous d'un certain Simonide à qui le roi Hiéron demandait ce qu'il pensait de tout cela? il prit deux jours pour répondre, ensuite quatre, puis huit, il doubla toujours, et mourut sans avoir eu un avis.

Il y a pourtant des vérités, et c'en est une peut-être de dire que les choses iront toujours leur train, quelque

Corresp. générale. Tome X. \* B b

opinion qu'on ait ou qu'on feigne d'avoir sur DIEU, fur l'ame, sur la création, sur l'éternité de la matière, sur la nécessité, sur la liberté, sur la révélation, sur les miracles, &c. &c. &c.

Rien de tout cela ne fera payer les rescriptions, ni ne rétablira la compagnie des Indes. On raisonnera toujours sur l'autre monde, mais sauve qui peut dans celui-ci.

L'ouvrage dont vous m'avez honoré, Monsieur, me donne une grande estime pour son auteur, et un regret bien vis d'être si loin de lui. Ma vieillesse et mes maladies ne me permettent pas l'espérance de le revoir; mais je lui serai bien respectueusement attaché, à lui et à toute sa maison, jusqu'au dernier moment de ma vie. V.

# LETTRE CCXVI.

AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

21 d'octobre.

M. Crawfort, Madame, a quelquefois de petites velléités de fortir de la vie, quand il ne s'y trouve pas bien, et il a grand tort, car ce n'est pas aux gens aimables de se tuer; cela n'appartient qu'aux esprits insociables comme Caton, Brutus, et à ceux qui ont été enveloppés dans la banqueroute du porteur de cilice Billard. Mais pour les gens de bonne compagnie, il faut qu'ils vivent, et surtout qu'ils vivent avec vous.

Vous me demandez si je suis à peu-près heureux? il n'y a en effet en ce genre que des à peu-près; mais quel est votre à peu-près, Madame? vous avez perdu deux yeux que j'ai vus bien beaux, il y a trente ans; mais vous avez conservé des amis, de l'esprit, de l'imagination et un bon estomac. Je suis beaucoup plus vieux que vous, je ne digère point, je deviens sourd, et voilà les neiges du mont Jura qui me rendent aveugle: cela est à peu-près abominable.

Je ne puis ni rester à Ferney ni le quitter. Je me suis avisé d'y sonder une colonie, et d'y établir deux belles manufactures de montres. J'en sorme actuellement une troisième d'étosses de soie. C'est dans le sort de ces établissemens que M. l'abbé Terrai m'a pris deux cents mille francs que j'avais mis en dépôt chez M. de la Borde; et l'irruption faite sur ces deux cents mille francs me cause une perte de trois cents mille. Cela est embarrassant pour un barbouilleur de papier tel que j'ai l'honneur de l'être; cependant je ne me tuerai point: la philosophie est bonne à quelque chose, elle console.

Je n'ai, Dieu merci, aucun intérêt dans mes fondations; j'ai tout fait par pure vanité. On dit que DIEU a créé le monde pour sa gloire; il faut l'imiter autant qu'on peut. Je ne sais pas à qui il voulait plaire; pour moi, je voulais plaire à votre grand'maman et à monsieur son mari; ils m'accablent de bontés, ils viennent encore de faire un de mes neveux brigadier. Je ne songe qu'à mourir leur vassal dans leur sondation de Versoy. Je leur suis attaché à la sureur; car mes passions sont toujours vives, et l'esprit est aussi prompt chez moi que la chair est faible, comme dit

B b 2

1770.

cet étrange Paul que vous ne lisez point et que je lis pour mon plaisir.

Vous devez être informée, Madame, de la fanté du mari de votre grand'maman. Vous me mandâtes, il y a quelque temps, que cela allait à merveille, malgré les infomnies qu'on tâchait de lui donner. Mandezmoi donc la confirmation de ces bonnes nouvelles.

Tout le monde me paraît malade. Il y a des compagnies entières qui ont le scorbut, des factions qui ont la sièvre chaude, des gens qui sont en langueur; c'est un hôpital.

Je ne sais s'il vous paraîtra aussi plaisant qu'à moi que M. Séguier soit venu dans mon hermitage le même

jour que M. d'Alembert y arriva.

Les philosophes ne sont pas bien en cour; le Sysseme de la nature est comme le système de Lass: il fait tort au monde; celui qui l'a résuté, bien ou mal, a sait sort sagement. A quoi servirait l'athéisme? certainement, il ne rendra pas les hommes meilleurs.

Adieu, Madame; quelque chose que vous pensiez, de quelque chose que vous soyez dégoûtée, quelque vie que vous meniez, l'hermite de Ferney vous sera tendrement attaché jusqu'au moment où il ira savoir qui a raison de Platon ou de Spinosa, de S' Paul ou d'Epictète, de Consucius ou du Journal chrétien. Pour Catherine II et Mouslapha, c'est assurément Catherine qui a raison. V.

total areco

## LETTRE CCXVII.

1770.

## A M. DE LA HOULIERE,

COMMANDANT A SALSES.

A Ferney, 22 d'octobre.

Mon cher neveu à la mode de Bretagne, car vous l'êtes, et non pas mon cousin, apprenez, s'il vous plaît, à prendre les titres qui vous conviennent.

Vous vous lamentez, dans votre lettre du 20 de feptembre, de n'être point brigadier des armées du roi, tandis que vous l'êtes. Fi, que cela est mal de crier famine sur un tas de blé!

Pour vous prouver que vous avez tort de dire que vous n'êtes point brigadier, lisez, s'il vous plaît, la copie de ce que M. le duc de Choiseul a la bonté de m'écrire de sa main potelée et biensesante, du 14 d'octobre.

- "J'ignorais, mon cher Voltaire, que M. de la Houlière fût votre neveu, mais je savais qu'il méritait
- », de l'être, et d'être brigadier; qu'il nous a bien », fervis, et qu'il s'occupe d'agriculture, ce qui est
- » encore un service pour l'Etat, pour le moins aussi
- » méritoire que celui de détruire. Votre lettre m'ap-
- " prend l'intérêt que vous prenez à M. de la Houlière, et
- ", j'ose me flatter que le roi ne me resusera pas la grâce , de le faire brigadier à mon premier travail, &c. &c.
- M. Gayot, à qui j'avais pris la précaution d'écrire aussi, me mande:

1770.

37 Les dispositions du ministre n'ont rien laissé à 37 saire à mes soins pour le succès. J'aurai tout au 37 plus le petit mérite d'accélérer, autant qu'il sera en 37 moi, l'expédition de la grâce accordée, &c. &c.

Dormez donc sur l'une et l'autre oreille, mon cher petit neveu, et mandez cette petite nouvelle à votre frère. Il est vrai qu'il ne me sit point part du mariage de sa sille; mais il est fermier général, ce qui est une bien plus grande dignité que celle de brigadier, d'autant plus qu'ils ont des brigadiers à leur service. Il n'y a pas long-temps que M. le brigadier Courtmichon se sit annoncer chez moi; c'était un employé au bureau de la douane.

Madame Denis, qui est véritablement votre cousine, vous fait les plus tendres complimens; je présente mes très-humbles obéissances à madame la brigadière.

### LETTRE CCXVIII.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

r de novembre.

A H, ah! mon héros est aussi philosophe! il a mis le doigt dessus, il a découvert tout d'un coup le pot aux roses. Je ne suis pas étonné qu'il juge si bien de Cicéron, mais je suis surpris qu'au milieu de tant d'affaires et de plaisirs qui ont partagé sa vie, il ait eu le temps de le lire. Il l'a lu avec fruit, il le désinit très-bien. L'auteur du Système de la nature est encore plus bavard; et le système fondé sur des anguilles saites avec de la farine, est digne de notre pauvre siècle.

Cette fausse expérience n'avait point été faite du temps de Mirabaud; et Mirabaud, notre secrétaire perpétuel, était incapable d'écrire une page de philosophie.

1770.

Quel que soit l'auteur, il faut l'ignorer; mais il était pour moi de la plus grande importance, dans les circonstances présentes, qu'on sût que je n'approuve pas ses principes. Je suis persuadé d'ailleurs que mon héros n'est pas mécontent de la modestie de ma petite drôlerie. Je lui aurais bien de l'obligation, et il ferait une action sort méritoire si, dans ses goguettes avec le roi, il avait la bonté de glisser gaiement, à son ordinaire, que j'ai résuté ce livre qui fait tant de bruit, et que le roi lui-même a donné à M. Séguier pour le saire ardre.

Au reste, je pense qu'il est toujours très-bon de soutenir la doctrine de l'existence d'un Dieu rémunérateur et vengeur; la société a besoin de cette opinion. Je ne sais si vous connaissez ce vers:

Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Le faut est grand de Dieu à la comédie : je sais bien que ce tripot est plus difficile à conduire qu'une armée; les gens tenant la comédie et les gens tenant le parlement, sont un peu difficiles : mais, en tout cas, je vous envoie une pièce qui m'est tombée entre les mains, et dans laquelle j'ai corrigé quelques vers; elle m'a paru mériter d'être ressuscitée; c'est la première du théâtre français. Ne peut-on pas rajuster les anciens habits, quand on n'en a pas de nouveaux? Le Kain sait son rôle de Massinisse, et cela pourrait vous amuser à Fontainebleau; car ensin, il saut s'amuser, et plaisir vaut mieux que tracasserie.

## 392 RECUEIL DES LETTRES

Je ne suis plus sait ni pour avoir du plaisir, ni pour 1770. en donner; mes maladies augmentent tous les jours; mais mon tendre attachement pour vous ne diminue pas; et mon cœur sera plein de vous jusqu'à mon dernier soupir. V.

## LETTRE CCXIX.

A M. LE MARQUIS DE VOYER D'ARGENSON.

6 de novembre.

Auriez-vous jamais, Monsieur, dans vos campagnes en Flandre et en Allemagne, porté les Satires de *Perse* dans votre poche? Il y a un vers qui est curieux, et qui vient fort à propos:

De Jove quid sentis? minimum est quod scire laboro.

Il ne s'agit que d'une bagatelle, que pensez-vous de

Vous voyez que l'on fait de ces questions depuis long-temps. Nous ne sommes pas plus avancés qu'on n'était alors. Nous savons très-bien que telles et telles sottises n'existent pas, mais nous sommes sort médiocrement instruits de ce qui est. Il saudrait des volumes, non pas pour commencer à s'éclaircir, mais pour commencer à s'entendre. Il saudrait bien savoir quelle idée nette on attache à chaque mot qu'on prononce. Ce n'est pas encore asser la faudrait savoir quelle idée ce mot sait passer dans la tête de votre adverse

partie. Quand tout cela est fait, on peut disputer pendant toute sa vie sans convenir de rien.

1770.

Jugez si cette petite affaire peut se traiter par lettres. Et puis vous savez que, quand deux ministres négocient ensemble, ils ne disent jamais la moitié de leur secret.

J'avoue que la chose dont il est question mérite qu'on s'en occupe très-sérieusement; mais gare l'illusion et les faiblesses!

Il y a une chose peut-être consolante, c'est que la nature nous a donné à peu-près tout ce qu'il nous fallait; et si nous ne comprenons pas certaines choses un peu délicates, c'est apparemment qu'il n'était pas nécessaire que nous les comprissions.

Si certaines choses étaient absolument nécessaires, tous les hommes les auraient, comme tous les chevaux ont des pieds. On peut être assez sûr que ce qui n'est pas d'une nécessité absolue pour tous les hommes, en tous les temps et dans tous les lieux, n'est nécessaire à personne. Cette vérité est un oreiller sur lequel on peut dormir en repos : le reste est un éternel sujet d'argumens pour et contre.

Ce qui n'admet point le pour et le contre, Monsieur; ce qui est d'une vérité incontestable, c'est mon sincère et respectueux attachement pour vous.

Le vieux malade.

# LETTRECCXX.

#### AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 16 de novembre.

MADAME,

JE voudrais amuser notre bienfaitrice philosophe, et je crains sort de saire tout le contraire. L'auteur de cette épître au roi de la Chine dit qu'il est accoutumé à ennuyer les rois : cela peut être : je l'en crois sur sa parole; mais il ne saut pas pour cela ennuyer madame la philosophe grand'maman qui a plus d'esprit que tous les monarques d'Orient, car pour ceux d'Occident je n'en parle pas.

Si, malgré mes remontrances, sa majesté chinoise veut venir à Paris, je lui conseillerai, Madame, de se faire de vos amis et de tâcher de souper avec vous; je n'en dirai pas autant à Moustapha. Franchement, il ne m'en paraît pas digne, je le crois d'ailleurs trèsincivil avec les dames, et je ne pense pas que ses eunu-

ques lui aient appris à vivre.

Si, par un hasard que je ne prévois pas, cette épître au roi de la Chine trouvait un moment grâce devant vos yeux, je vous dirais: Envoyez-en copie pour amuser votre petite-fille, supposé qu'elle soit amusable et qu'elle ne soit pas dans ses momens de dégoût. Pour réussir chez elle, il faut prendre son temps.

1770.

Puissé-je, Madame, prendre toujours bien mon temps en vous présentant le prosond respect, la reconnaissance et l'attachement du vieil hermite de Ferney!

## LETTRE CCXXI.

## A M. LE MARQUIS DE VILLEVIEILLE.

A Ferney, 16 ou 17 de novembre.

Votre lettre de Cirey, Monsieur, adoucit les maux qui sont attachés à ma vieillesse. J'aimerai toujours le maître du château, et je n'oublierai jamais les beaux jours que j'y ai passés. Je vous sais très-bon gré d'être attaché à votre colonel qui est assurément un des plus estimables hommes de France (\*). Je l'ai vu naître, et il a passé toutes mes espérances.

Je ne sais comment je pourrai vous saire tenir la petite réponse au Syslême de la nature; ce n'est point un ouvrage qui puisse être imprimé à Paris. En rendant gloire à DIEU, il dit trop la vérité aux hommes. Il leur saut un Dieu aussi impertinent qu'eux; ils l'ont toujours sait à leur image. Paris s'amuse de ces disputes comme de l'opéra comique. Il a lu le Syslême de la nature, avec le même esprit qu'il lit de petits romans; au bout de trois semaines on n'en parle plus. Il y a, comme vous le dites, des morceaux d'éloquence dans ce livre; mais ils

<sup>(\*)</sup> M. le duc du Châtelet.

font noyés dans des déclamations et dans des répétitions. A la longue, il a le fecret d'ennuyér sur le sujet le plus intéressant.

> La chanson que vous m'envoyez, doit avoir beaucoup mieux réussi. Je suis bien aise qu'elle soit en l'honneur de l'homme du monde à qui je suis le plus dévoué, et à qui j'ai le plus d'obligation; j'ose être sûr que les niches qu'on a voulu lui faire ne feront que des chansons. S'il me tombe entre les mains quelque rogaton qui puisse vous amuser, je ne manquerai pas de vous l'envoyer. Je suis à vous tant que je serai encore un peu en vie. V.

## LETTRE CCXXII.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL

A Ferney, 24 de novembre.

Mon cher ange, je suis presque aveugle; j'écris de ma main et le plus gros que je peux. Celui qui me soulageait dans ce bel art de mettre ses idées et ses pensées en noir sur du blanc, s'est sendu la tête par une chute horrible, et j'écris très-lisiblement. Vous savez que j'ai écrit aussi au roi de la Chine, et je vous ai envoyé la lettre. Je m'imagine qu'on ne pourra représenter Sophonisbe et le Dépositaire que chez lui. J'ai prié, de votre part, M. Lantin d'ajouter quelques vers au quatrième acte; il était impossible de saire mander Massinsse par Scipion,

parce que deux actes, dans cette pièce, finissent par un pareil meffage, et que M. Mairet saurait très- 1770. mauvais gré à M. Lantin de cette répétition.

A l'égard du Dépositaire, je pense qu'il faut aussi mettre ce drame au cabinet. La cabale fréronique est trop forte; le dépit contre la statue, trop amer; l'envie de la casser, trop grande. De plus, la métaphyfique et le larmoyant ont pris la place du comique. Le public ne sait plus où il en est. J'aime ce petit ouvrage; et plus je l'aime, plus je suis d'avis qu'on ne le risque pas. Je suis dans mon désert si éloigné de Paris et de son goût, que je n'oserais pas conseiller à Molière de donner le Tartuse. Il me paraît que le goût est égaré dans tous les genres, et que la littérature ne va pas mieux que les finances.

l'ai écrit à mademoiselle Daudet, conformément à ce que vous m'aviez mandé. Je l'aurais gardée trèsvolontiers pendant six mois, et je lui aurais donné un petit viatique pour Paris; mais il s'est fait un tel bouleversement dans ma fortune, que je n'aurais pu rien faire pour la sienne. La faisse de tout mon argent comptant par M. l'abbé Terrai, dans le temps que j'établissais une colonie assez nombreuse, que je bâtisfais huit maisons, et que je commençais à faire fleurir une manufacture, a été un coup de tonnerre qui a tout renversé. Figurez-vous un vieux malade obligé d'entrer dans tous les détails, accablé de soins, de vers et de l'Encyclopédie; il n'y avait que vous et l'empereur de la Chine qui pussent me consoler.

M. le duc de Choiseul a favorisé ma manufacture autant qu'il l'a pu; je souhaite que M. le duc de Praslin envoye beaucoup de montres à son ami, le bey de Tunis, et au prétendu nouveau roi d'Egypte Ali-bey; et même qu'il ne m'oublie pas, quand il aura procuré la paix entre Moustapha et Catherine. Je vous prie instamment de l'en faire souvenir.

On nous a menacés quelque temps de la guerre et de la peste; mais, Dieu merci, nous n'avons que la famine, du moins dans nos cantons. Le blé vaut plus de cinquante francs le setier, depuis un an, à trente lieues à la ronde. Je ne sais pas ce qu'ont opéré messieurs les économistes ailleurs, mais je soupçonne messieurs les Velches de ne pas entendre parsaitement l'économie.

A l'égard de l'économie des pièces de théâtre, je vous dirai que M. le maréchal de Richelieu refuse son suffrage à Mairet; et c'est encore une raison pour ne la pas hasarder. Les sisses sont encore plus à craindre que la disette. Mes deux aimables et chers anges, vivez aussi gaiement qu'il est possible; et si vous rencontrez M. Séguier, recommandez-lui d'être sobre en réquisitoires, à moins qu'il n'en sasse pour des silles. Et, sur ce, je me mets à l'ombre de vos ailes, au milieu de quatre pieds de neiges. V.

## LETTRE CCXXIII.

1770.

### A M. LE CLERC DE MONTMERCI.

24 de novembre.

Le vieux malade de Ferney, Monsieur, vous doit depuis long-temps une réponse; il vous l'envoie de la Chine, et peut-être trouverez-vous les vers un peu chinois. Quand vous n'aurez rien à faire, et que vous voudrez écrire à ce vieillard, je vous prie de donner votre lettre à M. Marin; vous pourrez me dire, à cœur ouvert, tout ce que vous penserez; j'aime bien autant votre prose que vos vers.

C'est au bout de trois ans que j'ai su votre demeure par M. Marin, à qui je l'ai demandée. Si vous m'en aviez instruit, je vous aurais remercié plutôt, tout malade que je suis. Je ne vous ai point écrit depuis la mort de M. Damilaville, notre ami; il se chargeait de mes lettres et de mes remercîmens.

Il y a toujours, dans vos vers, des morceaux pleins d'esprit et d'imagination; on se plaint seulement de la prosusion qui empêche qu'on ne retienne les morceaux les plus marqués. Vous trouverez ma lettre bien courte, pour tant de beaux vers dont vous m'avez honoré; mais pardonnez à un malade qui est absolument hors de combat, et qui sent tout votre mérite beaucoup plus qu'il ne peut vous l'exprimer.

Voltaire.

## 1770. LETTRE CCXXIV.

## A M. DE LISLE DE SALES.

25 de novembre.

Je suis bien sûr, Monsieur, que vos mélanges sur Suétone me donneront autant de plaisir que votre dernier ouvrage, et que j'y trouverai par-tout la main du philosophe.

Je mets une différence essentielle entre la Philosophie de la nature et le Système de la nature. Il y a, j'en conviens, deux ou trois chapitres éloquens dans le Systême, mais tout le reste est déclamation et répétition.

L'auteur suppose tout et ne prouve rien. Son livre est sondé sur deux grands ridicules: l'un, est la chimère que la matière non pensante produit nécessairement la pensée, chimère que Spinosa même n'ose admettre; l'autre, que la nature peut se passer de germes. Je ne vois pas que rien ait plus avili notre siècle, que cette énorme sottise. Maupertuis sut le premier qui adopta la prétendue expérience du jésuite anglais Néedham, qui crut avoir fait, avec de la farine de seigle, des anguilles qui, le moment d'après, engendraient d'autres anguilles. C'est la honte éternelle de la France que des philosophes, d'ailleurs instruits, aient sait servir ces inepties de base à leurs systèmes.

Vous êtes bien loin, Monsieur, de tomber dans de pareils travers; et je n'ai vu, dans votre livre, que du génie, du goût, des connaissances et de la raison.

Vous

Vous vous défiez, fans doute, de tout ce que rapportent des voyageurs qui ont ignoré la langue 1770. des pays dont ils parlent; défiez-vous aussi des écrivains qui vous ont dit que Newton, dans sa vieillesse, n'entendait plus ses ouvrages. Pemberton dit expressement le contraire, et je puis vous le certifier. Sa tête ne s'affaiblit que trois mois avant sa mort, dans les douleurs de la gravelle.

l'ai l'honneur d'être; &c.

## LETTRE CCXXV.

## A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 26 de novembre.

Mon héros me gronde quelquefois de ce que je ne l'importune pas de toutes les fottifes auxquelles se livre un vieux malade dans sa retraite. Je ne sais si mon commerce avec le roi de la Chine vous amusera beaucoup. Comme il est assez gai, j'ai cru que vous pourriez pardonner la hardiesse en faveur de la plaisanterie. Je crois que je suis à présent en correspondance avec tous les rois, excepté avec le roi de France; mais, de tous ces rois, il n'y en a pas un jusqu'à présent qui protège la manufacture que j'ai établie dans mon hameau. On y fait pourtant les meilleures montres de l'Europe, et bien moins chères que celles de Londres et de Paris. M. le cardinal de Bernis pouvait très-aisément favoriser cet établissement

Corresp. générale. Tome X. \* Cc

en cour de Rome, et il ne l'a point fait. Je ne me

Vous favez bien, Monseigneur, que la Sophonisbe rapetassée est de M. Lantin, de Dijon. Cette piece, à la verité, ridicule, mais qui l'emporta autresois sur la Sophonisbe de Corneille, non moins ridicule et beaucoup plus froide, mérite votre protection, puisque c'est la première qui ait fait honneur au theâtre français. Il y a cent quarante ans qu'elle est faite.

Je prends la liberté de vous demander plus vivement votre protection pour M. Gaillard, qui follicite la place du jeune Moncrif. L'historien de François I vaut mieux que l'historien des chats. Conservez toujours vos bontés à celui de Louis XIV et au vôtre. Voltaire.

### LETTRE CCXXVI.

AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

5 de décembre.

Vous avez vu, Madame, finir votre ami que vous aviez déjà perdu. C'est un spectacle bien triste; vous l'avez supporté pendant plus de deux années. Le dernier acte de cette satale pièce sait toujours de douloureuses impressions. Je suis actuellement, sans contredit, le premier en date de vos anciens serviteurs. Cette idee redouble mon chagrin de ne vous

point voir, et de me dire que peut-être je ne vous reverrai jamais.

1770.

Je regrette jusqu'au fond de mon cœur le président Hénault: je le rejoindrai bientôt; mais où? et comment? On chantait à Rome, sur le théâtre public, devant quarante mille auditeurs: Où va-t-on après la mort? — où l'on était avant de naître.

On voudrait cuire aujourd'hui, devant quarante mille hommes, celui qui répèterait ce passage de Sénèque. Nous sommes encore des polissons et des barbares. Il y a des gens d'un très-grand mérite chez les Velches, mais le gros de la nation est ridicule et détestable. Je suis bien aise de vous le dire avec autant de franchise que je vous dis combien je vous aime, combien j'estime votre saçon de penser, à quel point je regrette d'être loin de vous.

Je voudrais bien favoir s'il y a quelques particularités intéressantes dans le testament du président. Je serais bien fâché qu'il y eût quelque trait qui sentît encore le père de l'Oratoire. Je voudrais que, dans un testament, on ne parlât jamais que de ses parens et de ses amis.

Adieu, Madame; conservez votre santé, et quelquesois même de la gaieté: mais n'est pas gai qui veut; et ce monde, en général, ne réjouit pas les esprits bien saits. Mille tendres respects. V.

## LETTRE CCXXVII.

## A M. LE MARQUIS DE CONDORCET.

Du 5 de décembre.

Puisque M. le marquis de Condorcet tolère les vers, le roi de la Chine le prie de le tolèrer. Il avait envoyé un exemplaire pour vous, Monsieur, à votre compagnon de voyage. Je ne sais si on oublie Pékin quand on est à Paris. Cet exemplaire français n'est imprimé que dans une sorte de caractères. Vous savez qu'à la Chine on en a employé soixante et quatre pour rendre l'impression et la lecture plus faciles. C'est de la pâture pour messieurs des inscriptions et belles-lettres. Au reste, je ne doute pas que le roi de la Chine n'aime aussi les mathématiques. Pour moi, Monsieur, j'aime passionnément les deux mathématiciens qui ont autant de justesse que de grâce dans l'esprit.

Je suis très-malade, et tout de bon, quoique l'hiver foit doux. La faculté digérante me quitte, et par conséquent la faculté pensante. Il me reste l'aimante; j'en serai usage pour vous, tant que je serai dans l'état du président Hénault, dont j'approche sort; j'entends l'état où il était avant de sinir. C'est peu de chose qu'un vieil académicien.

La faculté écrivante me quitte. Le vicil hermite vous assure de ses très-tendres respects. V.

## LETTRE CCXXVIII.

1770.

## A M. LAUS DE BOISSY,

REDACTEUR DU SECRETAIRE DU PARNASSE.

A Ferney, 7 de décembre.

MONSIEUR,

J'AI reçu votre Secrétaire du Parnasse. S'il y a beaucoup de pièces de vous dans ce recueil, il y a bien de l'apparence qu'il réussira long-temps; mais je crois que votre secrétaire n'est pas le mien. Il m'impute une épître à mademoiselle Ch.... actrice de la comédie de Marseille. Je n'ai jamais connu mademoiselle Ch..., et je n'ai jamais eu le bonheur de courtiser aucune marseilloise. Le Journal encyclopédique m'avait déjà attribué ces vers, dans lesquels je promets à mademoiselle Ch...

> Que malgré les Tissphones L'amour unira nos personnes.

Je ne sais point quelles sont ces Tistphones, mais je vous jure que jamais la personne de mademoiselle Ch.... n'a été unie à la mienne, ni ne le sera.

Soyez bien sûr encore que je n'ai jamais fait rimer Tistphone, qui est long, à personne, qui est bres. Autrefois, quand je fesais des vers, je ne rimais pas trop pour les yeux, mais j'avais grand soin de l'oreille.

Soyez très-persuadé, Monsieur, que mon barbare. fort ne m'a jamais ôté la lumière des yeux de mademoiselle Ch...., et que je n'erre point dans ma trisse carrière. Je

1779.

fuis si loin d'errer dans ma carrière, que, depuis deux ans, je sors très-rarement de mon lit, et que je ne suis jamais sorti de celui de mademoiselle Ch.... Si je m'y étais mis, elle aurait été bien attrapée.

Je prends cette occasion pour vous dire qu'en général c'est une chose fort ennuyeuse que cet amas de rimes redoublées qui ne disent rien, ou qui repètent ce qu'on a dit mille sois. Je ne connais pas l'amant de votre gentille marseilloise, mais je lui conseille d'être un peu moins prolixe.

D'ailleurs, toutes ces épîtres à Aglaure, à Flore, à Philis, ne sont guère faites pour le public : ce sont des amusemens de société. Il est quelquesois aussi ridicule de les livrer à un libraire, qu'il le serait d'im-

primer ce qu'on a dit dans la conversation.

Messieurs Cramer m'ont rendu un très-mauvais service, en publiant les sadaises dans ce goût, qui me sont souvent échappées. Je leur ai écrit cent sois de n'en rien saire. Les vers médiocres sont ce qu'il y a de plus insipide au monde. J'en ai sait beaucoup comme un autre; mais je n'y ai jamais mis mon nom, et je ne le mettais à aucun de mes ouvrages. Je suis très-sâché qu'on me rende responsable, depuis si long-temps, de ce que j'ai sait et de ce que je n'ai point sait; cela m'est arrivé dans des choses plus sérieuses. Je ne suis qu'un vieux laboureur résormé à la suite des Ephémérides du citoyen, désrichant des campagnes arides, et semant avec le semoir, n'ayant nul commerce avec mademoiselle Ch..., ni avec aucune Tistphone, ni avec aucune personne de son espèce agréable.

J'ai l'honneur d'être avec tous les sentimens que je vous dois, Monsieur, votre, &c. Voltaire,

J'ajoute encore que je ne suis point né en 1696, comme le dit votre graveur; mais en 1694, dont 1770. je suis plus fâché que du peu de ressemblance.

## LETTRE CCXXIX.

#### AMADAME

### LA COMTESSE D'ARGENTAL.

7 de décembre.

J'AI commandé sur le champ, Madame, à mes Vulcains quelque chose de plus galant que la ceinture de Vénus, pour madame la marquise de Chalvet, la toulousaine. Elle aura cercle de diamans, boutons, repoussoir, aiguilles de diamans, crochet d'or, chaîne d'or colorié. Vous aurez du très-beau et du très-bon. J'ai un des meilleurs ouvriers de l'Europe: c'était lui qui fesait à Genève les montres à répétition, où les horlogers de Paris mettaient leur nom impudemment. Je ne saurais vous dire le prix actuellement, cela dépendra de la beauté des diamans.

Vous voulez peut-être, Madame, des chaînes de marcassites séparément; c'est sur quoi je vous demande vos ordres. Les chaînes ordinaires sont d'argent doré, dont chaque chaton porte une pierre : ces chaînes valent six louis d'or.

Celles dont les chatons portent des pierres appelées jargon, qui imitent parfaitement le diamant, valent onze louis.

Voilà tout ce que je sais de mes fabricans, car je

1770.

ne les vois guère: ils travaillent sans relâche. Vous prétendez que j'en sais autant de mon côté, vous me saites bien de l'honneur. Je n'ai guère de momens à moi; il m'a sallu bâtir plus de maisons que le président Hénault n'en avait dans le quartier Saint-Honore; et il me saut à présent combattre la samine. Le pain blanc vaut chez nous huit sous la livre. J'ai envie d'en porter mes plaintes aux Ephémérides du citoyen.

Vous me dites que, du temps des forciers, j'aurais été brûlé; vraiment, Madame, je le ferais bien à présent, si on en croyait l'honnête gazetier ecclésiastique. Mais n'appelez point l'épître au roi de la Chine un ouvrage; ce sont les vers de sa majesté chinoise qui sont un ouvrage considérable. On y trouve sa généalogie; il descend en droite ligne d'une vierge : cela n'est point du tout extraordinaire en Asie.

Je ne sais pas encore ce qui s'est passé au parlement. Il a dû trouver sort mauvais qu'on veuille le policer, lui qui prétend avoir la grande et la petite police. Il ferait bien mieux peut-être de ne point ordonner des auto-da-sé pour des chansons.

La Sophonisbe de Lantin deviendra ce qu'elle pourra. On tâchera de trouver un quart d'heure pour envoyer quelques pompons à cette africaine; mais la journée n'a que vingt-quatre heures, et on n'est pas sorcier comme vous le prétendez:

On dit que le Kain est plus gras que jamais, et se porte à merveille; cela doit réjouir infiniment M. d'Argental; il aura enfin des tragédies bien jouées.

Je me mets à l'ombre des ailes de mes anges. Madame Denis leur est attachée autant que moi, c'est beaucoup dire. Mille respects. V.

## LETTRE CCXXX.

1770.

## A M. LE MARQUIS DE THIBOUVILLE.

10 de décembre.

M. Lantin de Dijon présente ses respects à M. de Thibouville et aux anges; il les supplie de se contenter du petit billet qu'il leur envoie; il lui est impossible de s'occuper davantage des affaires des Romains; il en a de si pressantes au sujet d'une colonie moderne et de la famine qui est dans son pays, que sa pauvre petite ame en est toute entreprise.

Il s'est trompé, en écrivant que M. le maréchal de Richelieu n'est pas pour Sophonisbe; c'est bien vraiment tout le contraire.

Le fusdit Lantin pense qu'il sera nécessaire de faire annoncer la Sophonisbe comme la véritable pièce de Mairet, dont on a retouché le style, et comme la première pièce qui ait sondé le théâtre français, ce qui est très-vrai et trop oublié.

Il est à croire que Sophonisbe aura bien autant de représentations que Vencessas, et pourra servir un peu à ranimer le théâtre.

Il est assez singulier que ce soit un américain qui

débute par Zamore; la balle va au joueur.

Madame Denis fait mille complimens à M. de Thibouville. Qu'il conserve sa bienveillance pour celui qui n'est ni Jean ni Pierre, qui n'aime point du tout le raisonné de Pierre, et qui n'approche point du senti de Jean! V.

#### LETTRE CCXXXI. 1770.

## A M. LE MARQUIS DE VOYER D'ARGENSON.

A Ferney, 14 de décembre.

MONSIEUR,

E crois vous avoir mandé que j'ai soixante et dixfept ans; que de douze heures j'en souffre onze ou environ; que je perds la vue dès que mes déserts sont couverts de neige; qu'ayant établi des fabriques de montres tout autour de mon tombeau, dans mon petit village où l'on manque de pain, malgré les Ephémérides du citoyen, je me trouve accablé des maux d'autrui encore plus que des miens; que j'ai trèsrarement la force et le temps d'écrire, encore moins de pouvoir être philosophe. Je vous dirai ce que répondit Saint-Euremond à Waller, lorsqu'il se mourait, et que Waller lui demandait ce qu'il pensait fur les vérités éternelles et fur les mensonges éternels: M. Waller, vous me prenez trop à votre avantage.

le suis avec vous, Monsieur, à peu-près dans le même cas : vous avez autant d'esprit que Waller ; je fuis presqu'aussi vieux que Saint-Euremond, et je n'en

fais pas autant que lui.

· Amusez-vous à rechercher tout ce que j'ai cherché en vain pendant soixante ans. C'est un grand plaisir de mettre sur le papier ses pensées, de s'en rendre uncompte bien net, et d'éclairer les autres en s'éclairaut soi-même.

Je me flatte de ne point ressembler à ces vieillards qui craignent d'être instruits par des hommes qui fortent de la jeunesse. Je recevrai, avec grande joie, une vérité aujourd'hui, étant condamné à mourir demain.

Continuez, Monsieur, à rendre vos vassaux heureux, et à instruire vos anciens serviteurs. Mais que je traite avec vous, par lettres, des choses où Aristote, Platon, St Thomas et St Bonaventure se sont cassé le nez, c'est ce qu'assurément je ne serai pas: j'aime mieux vous dire que je suis un vieux paresseux qui vous est attaché avec le plus tendre respect, et cela de tout son cœur. V.

### LETTRE CCXXXII.

#### A M. DUPATY,

AVOCAT GENERAL DU PARLEMENT DE BORDEAUX. (\*)

15 de décembre.

MONSIEUR.

LE jour que j'appris votre étrange malheur, on imprimait à Genève des Questions sur l'Encyclopédie, et je mis vîte, au troisième volume, page 144, votre nom à côté de celui du chancelier d'Aguesseau; c'està-dire que je sis cet honneur à ce magistrat, qui n'était pas, comme vous, philosophe et patriote.

<sup>(\*)</sup> Alors détenu à Pierre-Encise.

Je voudrais bien savoir comment on peut s'y pren1770 dre pour mettre ce livre à vos pieds, car rien ne passe. Pour cette lettre, elle passera, et elle vous dira, Monsieur, que si mon âge de soixante-dix-sept ans et mes maladies m'empêchent de venir vous parler de Henri IV et de vous, rien ne m'empêchera de vous assurer du zèle, de l'estime et du respect de votre très-humble. &c.

## AUMEME.

#### Décembre.

LE paquet dont vous m'avez honoré, Monsieur, et mon petit billet se sont croisés, comme vous l'avez vu. Ah, ah, vous êtes donc aussi des nôtres! votre poësie est pleine d'imagination. Tous les hommes éloquens ont commencé par faire des vers. Cicéron et César en firent avant d'être consuls; ils eurent l'un et l'autre de furieuses lettres de cachet : mais je ne fais s'il ne vaut pas mieux être assassiné par ceux que l'on peut assassiner aussi, que de voir sa destinée dépendre entièrement de quatre mots griffonnés par un commis. Ce n'est pas moi qui vous écris cela, au moins; c'est un suisse qui a soupé chez moi avec un anglais. Pour moi, je n'écris à personne; je suis trèsvieux et très-malade. Si vous voulez venir chez moi, vous me rendrez la vie, car vous me ferez penser. Je m'intéresse à vous comme un père à son fils, et le fils est très-respecté par le père. V.

Mille très-humbles et très-tendres obéissances à M. de Bory.

## LETTRE CCXXXIII.

770.

## A M. D'AGINCOURT,

FERMIER GENERAL.

17 de décembre.

Non, Monsieur, je ne suis point assurément de l'avis des sots et des ignorans qui pensent que les chevaliers romains, chargés du recouvrement des impôts publics, n'étaient pas des citoyens nécessaires et estimables. Je sais que Jésus - Christ les anathématise; mais en récompense il prit un commis de la douane pour un de ses évangélistes. Pour moi, je n'ai qu'à me louer de messieurs les sermiers généraux et de leur générosité, depuis que j'ai établi une petite colonie dans un désert qui n'est pas celui de Jean.

Je recommande encoie cette colonie à leur bienveillance. Ces nouveaux habitans ne sont venus que sur la promesse royale, expédiée en bonne sorme, d'être exempts de toutes charges et de tous droits jusqu'à nouvel ordre. Vous m'avouerez qu'un suisse ne peut pas deviner qu'en France, il faut, d'un village à un autre, pour une livre de beurre, un acquit à caution qui coûte de l'argent.

Certainement l'intention du roi, ni celle des fermes générales, n'est pas que des fabricans payent pour les outils qu'ils apportent.

Je laisse à votre humanité, et à votre sagesse, et à celle de messieurs vos consrères, à vous arranger avec

M. le duc de Choiseul, quand il aura fondé la ville 1770. de Versoy. Vous pensez comme lui sur l'avantage du royaume. Je me slatte que nous lui aurons l'obligation de la paix, parmi tant d'autres. Si la guerre se déclare, notre petit canton est perdu pour longtemps.

Oui, Monsieur, j'ai dit que Newton et Locke étaient les précepteurs du genre-humain, et cela est vrai; mais Locke et Newton n'auraient pas mis le monde en feu pour une île déserte, située vers le pays des Patagons.

Il est encore très-vrai que Louis XIV dut la paix d'Utrecht au ministère d'Angleterre; mais ce n'est pas une raison pour que la France fasse la guerre au roi George III, qui n'en a certainement nulle envie.

Je vois, Monsieur, que vous êtes patriote et homme de lettres autant pour le moins que fermier général. Vous me faites souvenir d'Atticus, qui était fermier général aussi, mais c'était de l'Empire romain.

J'ai l'honneur d'être, &c.

## LETTRE CCXXXIV.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

19 de décembre.

Que l'on fasse ou non la guerre aux Anglais; que le parlement fasse ou non des sottises, moi je sais sottises et guerre.

Mes anges recevront par M. le duc de Prassin un paquet. Ce paquet est la tragédie des Pélopides;

c'est-à-dire Atrée et Thyeste. Il est vrai qu'elle a été faite sous mes yeux, en onze jours, par un jeune 1770. homme. La jeunesse va vîte, mais il faut l'encourager.

### Ma fottise, - vous la voyez.

Ma guerre est contre les allobroges qui ont soutenu qu'un visigoth, nomme Crebillon, avait fait des tragédies en vers français; ce qui n'est pas vrai.

Mes divins anges, il y va ici de la gloire de la

nation.

100

De plus, ce nasillonneur Debrosses, président, veut être de l'académie ; c'est Foncemagne qui veut le faire entrer. Il est bon que Foncemagne sache que j'ai une consultation de neuf avocats de Paris, qui m'autorife à lui faire un procès pour dol.

l'enverrai cette consultation, si on veut. Le président, pour détourner le procès, m'a écrit pour me faire entendre que si je lui fesais un procès, il me dénoncerait comme auteur de quelques livres contre la religion, moi qui assurément n'en ai jamais fait.

l'enverrai la lettre, si on veut.

Tous les gens de lettres doivent avoir Debroffes en recommandation.

Mes anges diront à M. de Foncemagne ce qu'ils voudront; je m'en remets à leur bonte, discrétion, prud'hommie, et à leur horreur contre de tels procédés.

Voltaire.

## 1770. LETTRE CCXXXV.

#### AMADAME

## LA COMTESSE D'ARGENTAL.

26 de décembre.

En attendant, Madame, que les metteurs en œuvre me donnent les instructions précises sur vos chaînes de montre; en attendant que je puisse vous dire pourquoi on ne monte jamais en or les chaînes qui sont entièrement de marcassites, je vous dirai un petit mot du jeune metteur en œuvre dont vous avez reçu probablement cinq pierres sausses par M. le duc de Prassin.

Je lui ai fait enfin comprendre que son cinquième acte ne valait rien du tout. Je lui ai dit: Vous croyez, parce que vous êtes jeune, qu'on peut saire une bonne tragédie en onze jours; vous verrez, quand vous serez plus mûr, qu'il en faut quinze pour le moins. Il m'a cru, car il est fort docile. Il a fait sur le champ un nouveau cinquième acte qu'il met sous les ailes de mes anges.

Tout cela était assez dissicile; car ce pauvre ensant n'avait à mettre, dans toute sa pièce, que du sentiment. Point d'aventure romanesque; point de sils de Thyeste amoureux d'une jeune inconnue trouvée sur le sable de la mer, et qui est reconnue ensin pour sa sœur; point de galimatias; il n'était soutenu par

rien

rien; il fallait que, pour la première fois, une honnête femme avouât à fon mari qu'elle a un enfant 1770. d'un autre, et cela fans faire rire.

Il fallait qu'une bonne mère s'offrît pour prendre foin de l'enfant sans saire rire aussi, et qu'Atrée sût

un barbare sans être trop révoltant.

Encore une fois, il y avait du risque; mais mon jeune metteur en œuvre croit avoir marché sur ces charbons ardens sans se brûler; il croit même avoir parlé au cœur, dans un ouvrage qui ne semblait susceptible que de faire dresser les cheveux à la tête.

Voici les éclaircissemens des metteurs en œuvre. Nous souhaitons une quantité prodigieuse de bonnes

années à nos anges. V.

## LETTRE CCXXXVI.

### A M. PHILIPPON,

AVOCAT DU ROI AU BUREAU DES FINANCES,

à Befançon. (\*)

28 de décembre.

MONSIEUR,

Vous m'avez envoyé un ouvrage dicté par l'humanité et par l'éloquence. On n'a jamais mieux prouvé que les juges doivent commencer par être hommes, que les supplices des méchans doivent être

Corresp. générale. Tome X. \* D d

<sup>(\*)</sup> M. Philippon avait envoyé à M. de Voltaire son Discours sur la nécessité et les moyens de supprimer les peines capitales.

utiles à la fociété, et qu'un pendu n'est bon à rien. Il est vrai que les assassinats prémédités, les parricides, les incendiaires, méritent une mort dont l'appareil soit esfroyable. J'aurais condamné, sans regrets, Ravaillac à être écartelé; mais je n'aurais pas livré au même supplice celui qui n'aurait voulu ni pu donner la mort à son prince, et qui aurait été évidemment sou. Il me paraît diabolique d'avoir arquebusé loyalement l'amiral Bing pour n'avoir pas sait tuer assez de français. La mort de la maréchale d'Ancre, du maréchal de Marillac, du chevalier de la Barre, du général Lalli, me paraissent......ce qu'elles vous paraissent.

Je me sens le très-obligé de quiconque écrit en citoyen: ainsi, Monsseur, je vous ai plus d'obliga-

tion qu'à personne.

J'ai l'honneur d'être, &c.

## LETTRE CCXXXVII.

A M. DE LA CROIX, avocat à Toulouse.

A Ferney, le 28 de décembre.

Votre mémoire pour Sirven, Monsieur, est aussi persuasif qu'éloquent. Nous verrons si la justice sera juste. Je puis vous assurer que le public le sera. Qui ne frémirait d'indignation en lisant les conclusions de ce procureur fiscal Trinquet, qui requiert qu'on bannisse du village une famille dûment atteinte et convaincue de parricide. Ce polisson a trouvé le secret de saire rire de pitié en inspirant l'horreur.

L'archevêque de Toulouse se désend beaucoup d'avoir persécuté l'abbé Audra. Il dit qu'il avait 1770. voulu le servir, et que l'abbé ne voulut jamais entendre à ses propositions.

Agréez, Monsieur, les protestations de ma reconnaissance, de mon estime et de mon attachement. V.

## LETTRE CCXXXVIII.

#### A M. CHRISTIN.

31 de décembre.

Mon cher philosophe, voici le cas d'exercer sa philosophie.

Aequam memento rebus in arduis Servare mentem, non fecus in bonis.

Vous favez peut - être déjà que M. le duc de Choiseul est à Chanteloup pour long-temps, et qu'il ne rapportera point l'affaire des esclaves qui peut-être ne sera point rapportée du tout. Il en sera de même de votre pauvre curé. Un mot d'un seul homme suffit pour déranger les idées de cent mille citoyens. Heureux qui vit tranquille et ignoré!

Je vous remercie des taxes en cour de Rome, autant que des gélinottes. Vous me ferez grand plaisir de me prêter ce livre de M. le Pelletier; je vous le renverrai après en avoir fait mon profit.

Bonsoir, mon cher philosophe.

### LETTRE CCXXXIX.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

1 de janvier.

Mon cher ange, le jeune étourdi qui vous a envoyé l'œuvre des onze jours, vous demande en grâce de le lui rendre. Il m'a dit qu'il était honteux, mais qu'il fallait pardonner aux emportemens de la jeunesse; qu'il voulait absolument y mettre vingt-deux jours au moins.

A propos de jours, je vous en souhaite à tous deux de sort agréables: mais on dit que cela est difficile par le temps qui court. Vous ne perdez rien, et je perds tout. Voilà ma colonie anéantie; je sondais Carthage, et trois mots ont détruit Carthage.

Je n'ai pas une passion bien violente pour la Sophonisbe de Lantin, mais je serais sort aise qu'on rejouât Olimpie; c'est un beau spectacle. Mademoiselle Clairon avait grand tort, et on dit que mademoiselle Vestris s'en tirerait à merveille. Vous devriez bien présenter requête à le Kain pour jouer Cassandre; ce serait même une sête à donner à la cour, en guise de seu d'artisice. Chargez-vous, je vous prie, de cette importante négociation, et moi je me chargerai de saire la paix de Catherine et de Mouslapha.

On me mande que M. le maréchal de Richelieu est fort malade; il devrait pourtant se bien porter. J'écris à M. le duc de Praslin. Voilà qui est sait;

il n'enverra plus de mes montres au prétendu roi d'Egypte, mais il lui reste Prastin: c'est une belle et bonne consolation, non pas en hiver, mais dans les grandes chaleurs. Le lieu est froid, sombre et d'une beauté assez triste. Vous y attendiez-vous? Dites-moi ensin si messieurs obtempèrent et se tempèrent.

On fait vos montres. Madame d'Argental fera plu-

tôt servie que le roi d'Egypte.

Mille tendrés respects. V.

## LETTRE CCXL.

AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

6 de janvier.

MADAME, je suis enterré tout vivant : c'est la différence qui est entre le président Hénault et moi ; il n'a été enterré que lorsqu'il a été tout-à-sait mort.

Mais je ne suis occupé actuellement que de votre grand'maman et de son mari. Puis-je me slatter que vous aurez la bonté de lui mander que, dans le nombre très-grand de ses serviteurs, je suis le plus inutile et le plus triste; et que, si je pouvais quitter mon lit, je viendrais lui demander la permission de me mettre au chevet du sien pour lui faire la lecture? mais je commencerais d'abord par vous, Madame. Ce serait vraiment un joli voyage à faire que de venir passer quinze jours auprès de vous, et de là quinze jours

Dd 3

1771.

auprès d'elle. On dit qu'elle ne se portait pas bien à 1771. son départ. Je tremble toujours pour sa petite santé.

On dit tant de sottises que je n'en crois aucune. Il faut pourtant que le coup ait été porté affez inopinément, puisqu'on n'avait encore pris aucunes mesures pour les places à donner. On parle de M. de Monteynard de Grenoble, qu'on regarde comme un homme fage. Je ne sais pas encore s'il est bien vrai que M. le comte de la Marche ait les suisses.

l'ai vu des Questions sur le droit public, à l'occasion de l'affaire de M. le duc d'Aiguillon; cet ouvrage me paraît fort instructif. Je doute pourtant que vous le lifiez : il me semble que vous donnez la présérence à ceux qui vous plaisent sur ceux qui vous instruisent; d'ailleurs cet ouvrage roule sur des formes juridiques qui ne sont point du tout agréables. C'est bien assez de savoir que la mauvaise humeur du parlement de Paris contre M. le duc d'Aiguillon est aussi ridicule que tout ce qu'il a fait du temps de la fronde, mais non pas si dangereux.

Je m'intéresse plus à la guerre des Russes contre les Ottomans qu'à la guerre de plume du parlement. Cependant, Madame, je vous avoue que vous me feriez grand plaisir de dicter à quoi on en est, ce qu'on fait et ce qu'on dit que l'on fera. Pour moi, je crois que dans six semaines on n'en parlera plus, et que tout rentrera dans l'ordre accoutumé.

Si à vos momens perdus vous voulez m'écrire tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce qui se débite, vous le pouvez en toute sureté en envoyant la lettre à M. Marin, fecrétaire général de la librairie. Il m'envoie mes lettres fous un contre-feing très-respecté;

et d'ailleurs quand on ne garantit point toutes les fottises qu'on entend dire, on n'en est point respon- 1771. fable.

On m'a envoyé un tome de Lettres à une illustre morte : elles m'auraient fait mourir d'ennui, si je ne l'étais déjà de chagrin.

On nous dit que M. le marquis d'Ossun, ambassadeur en Espagne, a les affaires étrangères, et que monfieur l'évêque d'Orléans n'a plus celles de l'Eglise.

l'ai beaucoup de relations avec l'Espagne pour la vente des montres de ma colonie, ainsi je m'intéresse fort à M. le marquis d'Ossun qui la protège; mais pour les affaires de l'Eglise, vous savez que je ne m'en mêle pas.

Portez-vous bien, Madame; conservez-moi une amitié qui fait ma plus chère consolation. Ecrivezmoi tout ce que vous pourrez m'écrire, et envoyez, encore une fois, votre lettre chez M. Marin.

#### LETTRE CCXLI.

### A M. LE MARQUIS DE THIBOUVILLE.

9 de janvier.

E ne crois pas, mon cher Baron (\*), que madame Denis vous ait encore écrit; mais moi, je vous écris quoi que vous en disiez, et c'est pour vous dire que je vous ai envoyé une Sophonisbe de M. Lantin; que

<sup>(\*)</sup> Allusion à l'acteur de ce nom.

\_\_\_\_\_ s'i

s'il faut encore quelques vers, ils sont tout prêts; mais que je doute fort qu'on joue cette pièce.

Les Pélopides de M. Durand seraient plus faits pour la nation; il y a là une petite pointe d'adultère qui ne réuffirait pas mal; il y a même un inceste assez galant et très-honnête; on ne peut pas faire un ensant avec un beau-frère avec plus de modestie. La vengeance est dure, je l'avoue; mais cela se pardonne dans un premier mouvement.

Un des malheurs de Crébillon, (et ses malheurs sont innombrables) c'était de se venger après vingt ans de cocuage et de se venger par plaisir, comme on fait une partie de chasse. M. Durand a mis beaucoup de nouvelles nuances à son enseigne à bière; il a fait un cinquième acte tout battant neuf. Il a prié M. d'Argental de lui renvoyer toute l'ancienne copie; il vous en sera tenir une autre incessamment. Il saut, s'il vous plaît, le plus prosond secret.

Il ne ferait pas mal de favoir de M. d'Argental si on pourrait faire jouer cela pour le mariage, en s'adreffant à M. le duc de Duras.

Voilà le sommaire de tous les articles. Pressez-vous de me répondre; car je me meurs, et je veux savoir à quoi m'en tenir avant ma mort. Ma dernière volonté est que je vous aime de tout mon cœur. V.

#### LETTRE CCXLII.

1771.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 16 de janvier.

MON HEROS,

E vous représentai mes raisons fort à la hâte par le dernier courier, étant fort pressé par le temps. Permettez que je vous parle encore de cette petite affaire qui ne vous intéresse en aucune façon, et qui m'intéresse infiniment. Pour peu que vous sussiez lié avec l'homme en question, vous savez avec quel plaisir je facrifierais mes répugnances à vos goûts; mais vous ne le connaissez point du tout, et moi je le connais pour m'avoir trompé, pour m'avoir ennuyé, et pour m'avoir voulu dénoncer. Si vous aviez eu le malheur de lire ses Fétiches et ses Terres australes, vous ne voudriez pas affurément de lui. Hélas! nous avons assez de présidens. Encore si on nous donnait un président Hénault! mais nous n'en aurons plus de si aimable.

Je vous conjure, encore une fois, de ne nous point charger de celui qui se présente; ce serait un affront pour moi, dans l'état où sont les choses, et ce ne serait pas une grande fatisfaction pour lui. Il est même dit dans nos statuts qu'un homme, obligé par sa place de résider toujours en province, ne peut être de l'académie.

Vous me demandez si je veux qu'on joue Sophonisbe. Hélas! je veux sur cela tout ce qu'on voudra, et surtout ce que vous ordonnerez. Ce que je voudrais 1771.

principalement, ce sont des acteurs, et on dit qu'il n'y en a point. Laissera-t-on ainsi tomber le théâtre qui fesait tant d'honneur à la France dans les pays étrangers, et n'aurons-nous plus que des opéra comiques? il y va de la gloire de la nation, et vous êtes accoutumé à la soutenir.

Vous me parlez du carillon de mon village et de mes montres démontées. Je puis vous assurer que c'est une entreprise qui mérite toute la protection du ministère. Il est assez singulier qu'un petit particulier comme moi ait peuplé un désert, et ait bâti douze maisons pour des artistes qui ont déjà établi leur commerce dans les pays étrangers. Le roi lui-même a pris quelques-unes de nos montres, et en a fait des présens. Nous avons quelques-uns des meilleurs ouvriers de l'Europe, et nous étendrions notre commerce en Turquie avec un grand avantage, s'il plaisait à Catherine II de faire la paix. Je n'ai aucun intérêt dans cet établissement. Je suis comme les gens qui fondent des hôpitaux, mais qui ne s'y font point recevoir. M. le duc de Duras a eu la bonté d'encourager nos fabriques, en prenant quelques-unes de nos montres pour les préfens du mariage de monseigneur le comte de Provence. Nous vous demanderions la même grâce, si vous étiez d'année. Ma nièce foutiendra cette manufacture après moi: vous lui continuerez les bontés dont vous m'avez honoré si long-temps, et elle vous attestera que vous êtes l'homme de l'Europe à qui j'ai été attaché avec le plus de respect et de tendresse. V.

#### LETTRE CCXLIII.

1771.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

19 de janvier.

Mon cher ange, j'ai dit au jeune homme que la fin de son second acte était froide, et je l'en ai sait convenir. C'est une chose sort plaisante que la docilité de cet ensant; il s'est mis sur le champ à saire un nouvel acte. Je vous l'enverrais aujourd'hui, s'il ne retravaillait pas les autres.

Quand je vous dis que vous n'avez rien perdu, j'entends que vous conservez votre place, votre belle maison de Paris, et que vous allez au spectacle tant qu'il vous plaît. Pour moi, je vous ai donné des spectacles, et je ne les ai point vus. J'aj établi une colonie, et je crains bien qu'elle ne soit détruite. Les sermiers généraux la persécutent, personne ne la soutiendra. Je ne suis pas même à portée de solliciter la restitution de mon propre bien qu'on s'est avisé de me prendre sans aucune sorme de procès. Voilà comme j'entends que je perds; et malheureusement je perds aussi la vue. Je suis enseveli dans les neiges qui m'ont arraché les yeux par l'âcreté de l'air qu'elles apportent avec elles. Je maudis Ferney quatre mois de l'année au moins; mais je ne puis le quitter, je suis enchaîné à ma colonie.

J'ai bien envie de vous envoyer, pour votre amusement, une grande lettre en vers que j'ai écrite au roi de Danemarck sur la liberté de la presse qu'il a donnée dans tout son royaume; bel exemple que nous sommes bien loin de suivre. Vous l'aurez dans quelques jours ; on ne peut pas tout faire à la fois, surtout quand on fouffre.

Je vous prie de vouloir bien me mander s'il est vrai qu'un homme de considération, qui écrivit le 23 de décembre à un de ses anciens amis, lui manda qu'il l'aurait envoyé voyager plus loin sans madame sa semme qui est fort délicate.

Au reste, cette dame a encore plus de délicatesse dans l'esprit que dans la figure, et à cette délicatesse se joint une grandeur d'ame singulière, qui n'est égalée que par la bonté de son cœur.

Est-il vrai, comme on le dit, que monsieur et madame sont endettés de deux millions?

Est - il vrai qu'on leur ait offert douze cents mille francs le jour de leur départ?

Reçoivent-ils des visites? comment se porte votre ami de 35 ans (\*)? son séjour est bien beau, mais il est bien triste en hiver.

Pouvez-vous encore me dire ce que devient M. de la Ponce? Vous me direz que je suis un grand questionneur; mais vous répondrez ce qu'il vous plaira, on ne vous force à rien.

Conservez votre santé, mes deux anges; c'est-là le grand point. Je sens ce que c'est que de n'en avoir point; c'est être damné, au pied de la lettre. Je mets ma misère à l'ombre de vos ailes. V.

<sup>( \* )</sup> M. le duc de Praflin.

### LETTRE CCXLIV.

771.

#### A M A D A M E

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

19 de janvier.

Votre grand'maman, Madame, me fait l'honneur de m'appeler son confrère. Je prends la liberté de me dire plus que jamais votre confrère aussi, car il y a quatre jours que je suis absolument aveugle. Nous sommes enterrés sous la neige. En voilà pour un grand mois au moins.

Votre grand maman, Dieu merci, est moins à plaindre. Elle est dans le plus beau climat de la terre. Elle sera honorée par-tout; elle sera plus chère à son mari; elle possède un petit royaume où elle sera du bien.

Mais j'ai un scrupule. On dit que son mari a autant de dettes qu'il a fait de belles actions. On les porte a plus de deux millions. On ajoute qu'un homme de quelque considération lui a mandé que, sans sa semme, il aurait été ailleurs que chez lui. Voilà de ces choses que vous pouvez savoir et que vous pouvez me dire.

Cette petite Vénus en abrégé me paraît un Caton pour les sentimens, et son catonisme est plein de grâces. Vous ne sauriez croire combien je suis sâché de mourir sans vous avoir revues l'une et l'autre.

Un jeune homme, qui me paraît promettre quelque chose, est venu me montrer cette lettre traduite de

1771.

l'arabe, que je vous envoie (\*). Je pense que votre grand'maman l'a reçue. Je vous conjure de n'en point laisser prendre de copie.

Adieu, Madame; je fouffre beaucoup, je ne pourrais rien écrire qui pût vous amuser. Je suis forcé de finir en vous disant que je vous serai attaché jusqu'au dernier moment de ma vie. V.

#### LETTRE CCXLV.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 4 de février.

Mon héros passe sa vie à m'accabler de bontés et de niches. On me mande qu'il est à la tête d'une faction brillante contre M. Gaillard. Je le supplie de descendre un moment du grand tourbillon dans lequel il plane, pour considérer que M. Gaillard travaille au Journal des savans depuis 24 ans, qu'il a remporté des prix à l'accadémie, qu'il a fait l'Histoire de François I, laquelle est très-estimée, et qu'il n'a fait ni les Fétiches ni les Terres australes.

Je supplie notre respectable doyen, le neveu de notre sondateur, de ne pas contrister à ce point ma pauvre vieillesse toute décrépite. Je sais bien qu'il ne sera que rire de mes lamentations, et qu'il se moquera de moi jusqu'au dernier moment de ma vie. Mon héros est très-capable de me venir voir, et de m'accabler de plaisanteries. Il daigne m'aimer depuis long-temps,

<sup>( \* )</sup> Voyez dans le volume d'Epîtres celle de Benaldaki à Caramouflée.

et me tourner parfois en ridicule. Je suis accoutumé à son jeu, et il sait que je supporte la chose avec une 1771. patience angélique.

Il me reproche toujours des chimères, des préférences qu'il imagine, des négligences qui n'existent pas, et, sur ce beau fondement, il mortifie son trèshumble et très-obéissant serviteur.

L'Europe croit que j'ai beaucoup de crédit sur l'esprit de mon héros, l'Europe se trompe, et je lui certifierai, quand elle voudra, que je n'en ai aucun, et qu'il passe sa vie à se moquer de moi; cependant il faut qu'il soit juste.

Là, mon héros, mettez la main sur la conscience; vous avez fait serment devant DIEU de donner votre voix au plus digne, sans écouter la brigue et les cabales. Jugez quel est le plus digne, et songez à ce que dira de vous la postérité, si vous me basouez dans cette affaire de droit. Je vous avertis que cette postérité a l'œil sur vous, quoique vous soyez continuellement occupé du présent. Je me plaindrai à elle, comme font tous les mauvais poëtes; et toute prévenue qu'elle est en votre faveur, elle me rendra justice. Ne désespérez point le très-vieux et très-raillé folitaire du mont Jura, qui vous a toujours aimé et révéré d'un culte de dulie, et qui en est pour son culte. V.

### 1771. LETTRE CCXLVI.

### A M. JOLY DEFLEURI,

CONSEILLER D'ETAT.

A Ferney, le 4 de février.

MONSIEUR,

Vous ne ferez point surpris qu'un homme, qui a eu l'honneur de vous faire sa cour pendant que vous étiez intendant de Bourgogne, vous implore pour des infortunés; il vous voyait alors occupé du soin de les soulager.

L'avocat que je prends la liberté de vous présenter n'est point un homme que l'on doive juger par la taille (\*). Il joint à la plus grande probité une science au-dessus de son âge. Il est le désenseur de douze ou quinze mille bons sujets du roi, que vingt chanoines veulent rendre esclaves. Il a cru que quinze mille cultivateurs pouvaient être aussi utiles à l'Etat, du moins dans cette vie, que vingt chanoines qui ne doivent être occupés que de l'autre.

Vous connaissez cette affaire, Monsieur; vous en êtes juge. Il ne m'appartient pas d'oser vous parler en faveur d'aucune des parties; mais il m'est permis de vous dire que l'impératrice de Russie a rendu libres quatre cents mille esclaves de l'Eglise grecque, que le roi de Sardaigne a aboli la servitude dans ses Etats, et

Je puis encore ajouter à ces exemples celui du roi de Danemarck qui a la bonté de me mander qu'il est actuellement occupé à détruire dans ses deux royaumes cet opprobre de la nature humaine. Tout ce que désireraient les quinze mille hommes à qui on resuse les droits de l'humanité, serait que vous en sussiez le rapporteur.

J'ai l'honneur d'être avec beaucoup de respect,

Monsieur, votre, &c.,

#### LETTRE CCXLVII.

#### A M. LE CHEVALIER DE CHATELLUX.

A Ferney, 5 de février.

MONSIEUR,

JE sais depuis long-temps que vous n'employez qu'à saire du bien les talens de votre esprit et la considération dont vous jouissez.

Permettez que je prenne la liberté de vous adresser l'avocat d'une province entière. Les mémoires ci-joints vous feront connaître de quoi il s'agit. Quinze mille infortunés, opprimés sans aucun titre par vingt chanoines, demandent votre protection auprès de monsseur d'Aguesseau l'un de leurs juges. Il égalera la gloire de son père, s'il contribue à l'abolition de l'esclavage; et le genre-humain vous devra des remercîmens, si vous déterminez M. d'Aguesseau.

Souffrez, Monsieur, que je joigne ma faible et mourante voix aux cris de la reconnaissance d'une

Corresp. générale. Tome X. \* E e

1771.

#### 434 RECUEIL DES LETTRES

province que vous aurez fait jouir des droits de l'humanité.

J'ai l'honneur d'être avecrespect, Monsieur, votre, &c.

#### LETTRE CCXLVIII.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

6 de février.

Mes anges, notre jeune homme m'a remis enfin fon manuscrit que je vous envoie. Je ne chercherai point à vous séduire en sa saveur, je ne remarquerai point combien le sujet était difficile, je ne vous dirai point que Sénèque sut un plat declamateur, et que Joliot de Crébillon sut un plat barbare; je n'insisterai point sur l'artifice des premiers actes et sur la terreur des derniers; c'est à vous de juger, et à moi de me taire.

Je vous prierai seulement de songer que mon jeune homme aurait très-grand besoin d'un succès. Ce succès servirait à faire voir qu'il n'est pas possible qu'il fasse tous les ouvrages qu'on lui impute contre l'inf..., tandis qu'il est tout entier à sa chère Melpomene.

Notre adolescent pourrait alors prendre cette occafion pour venir faire un petit tour en tapinois dans la capitale des Velches. Je vous avertis qu'il fait beaucoup plus de cas des Pélopides que de la Sophonisbe, et qu'il n'y met aucune comparaison. C'est à Pâques qu'il faudrait donner la famille de Tantale; c'est à présent qu'il aurait fallu donner Sophonisbe. Si le Kain se donne au genre tempéré, il devrait débuter par Massinisse qui ne demande aucun effort, et qui n'exige 1771. un peu de véhémence qu'au cinquième acte.

J'ai parlé à M. Lantin de votre plaisante idée, que Sophonisbe fasse des façons comme une semme qui se défend au premier rendez-vous, ou comme une fille qui combat pour fon pucelage. Une femme telle que Sophonisbe, m'a-t-il dit, doit se marier sur la cendre chaude de Syphax, sans délibérer. L'horreur de l'esclavage et la haine des Romains doivent dresser l'autel fur le champ, et allumer les flambeaux de l'hymen pour en brûler le camp des Romains, et pour la conduire en triomphe au camp d'Annibal.

La petite prétendue bienséance française est en pareille occasion une puérilité froide et misérable.

A ces conditions j'accepte la couronne; Ce n'est qu'à mon vengeur que ma fierté se donne.

Voilà ce qu'il faut qu'une Sophonisbe dife; elle n'est pas une petite fille fortant du couvent.

Je me suis rendu au sentiment de M. Lantin', et je lui ai seulement souhaité des acteurs qui pussent rendre sa tragédie de Mairet, dans laquelle il n'y a pas, Dieu merci, un seul mot de Mairet.

Il m'a affuré qu'il avait envoyé à M. de Thibouville ces vers dont je vous parle, et vous êtes prié de les mettre fur votre copie.

Quant au Dépositaire, nous en parlerons une autre fois. On vous enverra Barmécide; vous aurez aussi le Roi de Danemarck. Mais la journée n'a que vingtquatre heures; les Questions sur l'encyclopédie en prennent douze, le reste du temps est employé à souffrir; j'ai la goutte, je suis presque aveugle. J'ai de plus une colonie à conduire; on n'est pas de ser: un peu de patience.

Madame d'Argental aura sa chaîne et sa montre

dans quelques jours.

Que dites-vous de M. le maréchal de Richelieu qui fe met à la tête d'une faction, en faveur du nafillonneur Debrosses? Parlez fortement à M. de Foncemagne, à M. de Sainte-Palaye, à M. de Mairan. Il faut, malgré ma tendresse pour notre doyen, qu'il ne remporte pas cette victoire. Ne passons pas sous le joug comme le duc de Cumberland à Closter-Seven. Il a d'ailleurs assez d'avantage, et son dernier triomphe est assez complet.

Je ne puis finir ma lettre sans vous dire encore un mot des Pélopides. Faudra-t-il que je sois toujours reconnu comme M. de Pourceaugnac? ne pourrez-vous point, vous et M. de Thibouville, baptiser mon jeune homme? M. de Thibouville ne peut-il pas connaître des jeunes gens de bonne volonté, parmi lesquels il choistrait un prête-nom, quelqu'un qui aurait une belle voix, et qui lirait la pièce aux comédiens comme si elle était de lui? n'y aurait-il pas un plaisir infini de jouer ce tour au public et aux soldats de Corbulon? Rêvez à cela, mes anges; ne m'oubliez pas auprès de votre ami le campagnard.

Adieu, mes anges gardiens; veillez bien sur moi, car je ne puis rien par moi-même sans votre grâce. V.

# LETTRE CCXLIX.

771.

### A M. DE C. HABANON.

6 de février.

Mon cher ami, je n'écris jamais pour écrire, mais quand j'ai un sujet, je n'épargne pas ma plume, tout vieux et tout mourant que je suis. Mon sujet aujourd'hui est un étrange livre qu'on vient de m'envoyer contre M. Delille et contre M. de Saint-Lambert.

Quel est donc ce législateur, nommé Clément, qui dicte ses arrêts du haut de son trône? Je vous avouc que je n'ai jamais rien lu de plus injuste et de plus insolent. Je regarde la traduction des Géorgiques par M. Delille comme un des ouvrages qui sont le plus d'honneur à la langue française, et je ne sais même si Boileau aurait osé traduire les Géorgiques.

Dites moi donc ce que c'est que ce Clément. J'en connais un qui est fils d'un procureur de Dijon, et qui porta, il y a deux ans, une tragédie de sa façon aux comédiens, et qui sut éconduit par eux des qu'ils eurent lu le premier acte.

Voilà les barbouilleurs qui se mêlent de juger les peintres. Ce qu'il y a de pis dans cet ouvrage, c'est qu'on y trouve par-ci, par-là d'assez bonnes choses, et que les gens malins, à la faveur d'une bonne critique, en adoptent cent mauvaises.

Je ne vous parle point de la critique que monsieur le chancelier a faite du parlement de Paris; j'ai toujours cru, et surtout depuis la catastrophe du chevalier de la Barre, que ses arrêts pouvaient être sujets à la révision de la postérité; mais je ne me mêle point de cette espèce de controverse. Il me paraît que vous ne vous en mêlez pas plus que moi. Vous êtes occupé de vos plaisirs et de vos talens; moi, je le suis de mes misères qui augmentent tous les jours, et qui m'annoncent la fin de ma vie. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, V.

#### LETTRE CCL

#### A M A D A M E

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

11 de février.

Votre camarade le quinze-vingt, Madame, affligé de la goutte et de la fièvre, ramasse le peu de forces qui lui reste pour vous écrire, et pour vous supplier de faire passer à votre grand'maman la lettre ci-jointe.

Je n'ai depuis huit jours aucunes nouvelles de Paris, dans mon enceinte de neiges. Enfermé dans ce fépulcre blanc, j'ignore où vous en êtes, si vous allez trouver votre amie à la campagne, si la personne que vous me disiez devoir être nommée lundi a été en effet nommée et déclarée, si les avocats se sont remis à plaider, si le châtelet continue à faire ses sonctions, si l'opéra comique attire toujours tout Paris. Je suis mort au monde; ce serait un état assez doux, si je ne sousstrais pas horriblement.

Vous faites cas de la nation anglaise, vous avez raison de l'estimer. Elle a trouvé un très-beau-secret, c'est qu'aucun particulier chez elle ne va à la campagne que quand il lui en prend envie.

1771

On m'a mandé que M. et madame Barmécide sont endettés de près de trois millions; en ce cas, ils ont besoin d'une nouvelle vertu, la seule peut-être qui leur manquât, et qu'on appelle l'économie.

Mais vous, Madame, comment vous êtes-vous tirée d'affaire dans les réductions qu'on a faites sur votre revenu? vous n'êtes pas une personne à devoir des

trois millions.

Comment vous portez-vous, Madame? comment passez-vous vos vingt-quatre heures? comment supportez-vous la vie? La mienne est à vous, mais très-inutilement; et probablement je ne vous reverrai jamais, ce dont je suis beaucoup plus assligé que de ma goutte et de ma sièvre. Vous ne savez pas combien le vieil hermite vous regrette. V.

### LETTRE CCLI.

#### AMADAME

#### "LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 11 de février.

Vous prétendez donc, Madame, être fort orgueilleuse? il y a bien des personnes qui en effet le seraient, si elles étaient à votre place. Je m'imagine que vous mettez votre orgueil à être bien douce, bien égale, bien préparée à tout : c'est un sort bon vice que cet orgueil-là. Il n'y a point de vertu cardinale et théologale qui approche de ce péché mortel. Pour moi, je suis obligé de mettre mon petit orgueil à souffrir l'aveuglement presque total où je suis réduit dans une enceinte de quatre-vingts lieues de neiges, la goutte et tous ses accompagnemens, et tout ce que la vieillesse traîne après elle. Ainsi quand, dans mes premiers transports, je disais que je me serais porter en brancard,

chez le grand Barmécide, comme homme à lui appartenant, c'était supposé que je susse en vie et que j'eusse un sirman par écrit. Madame sait ce que c'est qu'un sirman en arabe et en turc. Je suis, Madame,

du mont Caucase où je demeure sur les bords de l'Oronte,

un mort fort orgueilleux, mais non pas indiferet.

Je ne sais si le biensesant Barmécide trouvera bon que le jour même qu'on sut au mont Caucase la nouvelle de son voyage à la campagne, les commis des douanes du calise aient souillé dans les poches de mes nouveaux colons, et leur aient pris tout ce qu'ils portaient: pour moi, j'ai trouvé ce trait abominable. Il n'y a plus de générosité musulmane sur la terre; Allah nous en punit: nous éprouvons la famine en attendant la peste; car pour la guerre, le biensesant Barmécide nous en a préservés immédiatement avant que d'aller à sa belle campagne sur l'Oronte.

Je m'imagine qu'à présent vous placez ce bel orgueil dont vous me parlez à mettre de l'ordre dans vos affaires, après que le visir s'est amusé pendant douze ans à régler celles de l'Europe. C'était ainsi qu'en usait Scipion à Linterne. Je ne crois pas que Linterne valût Chanteloup, ni que Scipion eût sait d'aussi grandes

dépenses, ni qu'il eût été aussi généreux, ni que madame Scipion valût madame Barmécide.

1771.

Il aimait un peu les vers de Térence; il avait raifon, car Térence écrivait très-purement dans sa langue, et il n'employait jamais que le mot propre. Comme je n'ai pas le même talent, je n'ose vous envoyer une épître au roi de Danemarck sur la liberté qu'il a donnée dans ses Etats d'écrire et d'imprimer tout ce qu'on voudrait. Il est ridicule que je sasse des vers arabes à mon âge; aussi vous voyez que je ne les montre qu'en tremblant.

Je me mets en prose à vos pieds, Madame, tout imperceptibles qu'ils sont. Je présente mon respectueux et inviolable attachement au généreux Barmécide, ainsi qu'à madame la duchesse de la grande montagne. Au reste, les échos du mont Caucase se joignent à tous les autres échos.

Par-tout également on vous chante, on vous loue;
On vous voit par-tout du même œil;
Vous êtes adorée, et tout le monde avoue
Que vous avez raison d'avoir beaucoup d'orgueil.

#### LETTRE CCLII. 1771.

#### MADAME

### LA MARQUISE DU DEFFANT.

A Ferney, 15 de février.

E vous demande en grâce, Madame, de me faire écrire sur le champ s'il est vrai que la grand'maman ait reçu une lettre du patron, et si cette lettre est aussi agréable qu'on le dit. Les petits verficulets barmécidiens ont couru. Je peux en être fâché pour eux qui ne valent pas grand'chose, mais je ne saurais en être fâché pour moi qui ne rougis point d'un sentiment honnête. l'aurais trop à rougir, si je craignais de montrer mon attachement pour mes bienfaiteurs; je ne leur ai jamais demandé de grâce qu'ils ne me l'aient accordée sur le champ. Il est vrai que ces grâces étaient pour d'autres, mais c'est ce qui me rend plus reconnaissant encore. Je leur serai dévoué jusqu'à mon dernier foupir.

Je voudrais vous accompagner, Madame, dans votre voyage, mais mon triste état ne me permet pas de me remuer ; et d'ailleurs je n'ai pas le bonheur d'être de ce pays que vous aimez et où l'on va coucher chez qui l'on veut. Tout ce que je puis faire, c'est de vous être dévoué comme à vos amis; on ne s'est point encore avisé de nous désendre ce sentiment-là.

Portez-vous bien, écrivez-moi tout ce qui vous plaira, et conservez-moi un peu d'amitié. V.

### LETTRE CCLIII.

1771.

#### A M. CHRISTIN.

Février.

Mon très-cher avocat de l'humanité contre la rapine sacerdotale, voici deux lettres (\*) que je vous envoie; c'est tout ce que peut saire pour le présent votre ami moribond. Je ne crois pas que votre affaire soit sitôt jugée; tout le conseil est actuellement occupé à remplacer le parlement. Il me semble qu'on se soucie sort peu à Paris de ce parlement. Au bout du compte, il est dans son tort avec le roi; et l'assassinat du chevalier de la Barre et de Lalli ne doit pas le rendre cher à la nation.

On dit que monsieur le chancelier prépare un nouveau code dont nous avons grand besoin. M. Chéry devrait bien l'engager à mettre, dans son corps de lois, quelque règlement en faveur des hommes libres que des chanoines veulent rendre esclaves. Il doit savoir s'il est vrai qu'on va resserrer la juridiction de Paris dans des limites plus convenables, et qu'on ne sera plus sorcé d'aller se ruiner à Paris en dernier ressort, à cent-cinquante lieues de chez soi. C'est le plus grand service que monsieur le chancelier puisse rendre; son nom sera béni.

Si j'étais à Paris, mon cher philosophe, je me ferais votre clerc, votre commissionnaire, votre solliciteur; je frapperais à toutes les portes, je crierais à

<sup>(\*)</sup> A M. Joly de Fleuri, conseiller d'Etat, du 4 de sevrier, et celle à M. le chevalier de Châtellux, du 5 du même mois.

1771

toutes les oreilles. Dès que vous serez près d'être jugé, je prendrai la liberté d'écrire à monsieur le chancelier à qui j'ai déjà écrit sur cette affaire; vous pouvez en assurer vos cliens. Je pense fermement qu'il est de son intérêt de vous être savorable, et qu'il se couvrira de gloire en brisant les sers honteux de douze mille sujets du roi très-utiles, enchaînés par vingt chanoines très-inutiles.

Adieu, mon cher ami; je suis à vous et à vos cliens jusqu'au dernier jour de ma vie.

#### LETTRE CCLIV.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 18 de février.

Out, mon héros, je vous l'avoue, j'ai ri un peu quand vous m'avez mandé que vous aviez la goutte; mais favez-vous bien pourquoi j'ai ri? c'est que je l'ai aussi. Il m'a paru assez plaisant qu'ayant pensé comme vous presque en toutes choses, ayant eu les mêmes idées, j'aye aussi les mêmes sensations. Dieu m'avait sait pour être résormé à votre suite; c'est bien dommage que je sois toujours si éloigné de vous, et que je sois une planète si distante du centre de mon orbite.

D'Argens vient de mourir à Toulon, il ne vous reste plus que moi de vos anciens serviteurs basoués ou par vous ou par les rois. Je le suis sort aussi par la nature; mes yeux à l'écarlate font abfolument aveuglés par la neige, à l'heure que je vous 1771. écris.

Je cours actuellement ma soixante et dix-huitieme année, et vous êtes un jeune homme de près de soixante et quinze. Voilà, si je ne me trompe, le temps de faire des réflexions sur les vanités de ce monde. Deux jours que j'ai à vivre, et une vingtaine d'années qui vous restent, ne différent pas beaucoup.

Je ris des folies de ce monde encore plus que de ma goutte; mais je ne ris point quand mon héros me gronde, selon sa louable coutume, de ne lui avoir pas envoyé je ne fais quels livres imprimés en Hollande, dont il me parle. Voulait-il que je les lui envoyasse par la poste, afin que le paquet sût ouvert, faisi et porté ailleurs? m'a-t-il donné une adresse? m'a-t-il fourni des moyens? ignore-t-il que je ne suis ni en Prusse, ni en Russe, ni en Angleterre, ni en Suède, ni en Danemarck, ni en Hollande, ni dans le nord de l'Allemagne où les hommes jouissent du droit de favoir lire et écrire?

Ne fe fouvient-il plus du pauvre garçon apothicaire qui sut, il y a deux ans, fouetté, marqué d'une fleur de lis toute chaude, condamné aux galères perpétuelles par messieurs, et qui mourut de douleur le lendemain avec sa femme et sa fille, pour avoir vendu, dans Paris, une mauvaise comédie intitulée la Vestale, laquelle avait été imprimée avec une permission tacite?

Ne vous fouvient-il plus qu'un des plus horribles crimes mentionnés dans le procès du chevalier de la Barre, était d'avoir, dans son cabinet, des livres qu'on appelle défendus? ce qui, joint à l'abomination de n'avoir pas ôté son chapeau pendant la pluie, devantune procession de capucins, engagea les tuteurs des rois à lui faire couper le poing, à lui arracher la langue, et à faire jeter dans les slammes sa tête d'un côté et son corps de l'autre.

> Ne faviez-vous pas, mon héros, que, parmi ces Velches pour lesquels vous avez combattu sous Louis XIV et sous Louis XV, pendant soixante ans, il y a des tigres acharnés à dévorer les hommes, comme il y, a des singes occupés à faire la culbute?

> J'ai été assez persécuté, je veux mourir tranquille. Dieu merci, je ne sais point de livres, puisqu'il est si dangereux d'en faire. J'achève ma vie au pied du mont Jura, et j'irais mourir au pied du Caucase, si on me persécutait encore. J'eusse aimé mieux rire avec vous à Richelieu; mais mon héros est incapable de porter la philosophie jusque là. Il sera dans le tourbillon jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix ans, comme le duc d'Epernon qui ne le valait pas. Il saut que chaque individu remplisse sa destinée.

Je vous remercie très-tendrement d'avoir favorisé M. Gaillard qui en est digne.

Je crois votre goutte aussi légère que votre brillante imagination. Il n'est pas possible que, vous étant baigné presque tous les jours, l'accès soit bien violent et bien douloureux. La mienne est peu de chose aussi; mais mes yeux, mes yeux, voilà ce qui m'accable. Je ne conçois pas comment madame du Dessant peut être si gaie et si semillante après avoir perdu la vue. DIEU vous conserve vos deux yeux qui ont été tant lorgneurs et tant lorgnés! DIEU vous

conserve tout le reste! Ne grondez plus votre vieux serviteur qui assurément ne le mérite pas.

1771.

Vous fouvenez-vous de Couratin qui avait toujours tort avec vous, quelque chose qu'il fît?

Permettez-moi de me mettre aux pieds de madame la comtesse d'Egmont.

Le vieil hermite.

#### LETTRE CCLV.

#### AMADAME

#### LA PRINCESSE DE TALMONT.

A Ferney, 23 de fevrier.

#### MADAME,

J'AI foixante et dix-huit ans, je suis né faible, je suis très-malade et presque aveugle: Mouslapha luimême excuserait un homme qui, dans cet état, ne ferait pas exact à écrire.

Si M. le prince de Salm vous a dit que je me portais bien, je lui pardonne cette horrible calomnie, en confidération du plaisir infini que j'ai eu, quand il m'a fait l'honneur de venir dans ma chaumière.

A l'égard du grand-turc, Madame, je ne puis absolument prendre son parti. Il n'aime ni l'opéra, ni la comédie, ni aucun des beaux arts; il ne parle point français, il n'est pas mon prochain: je ne puis l'aimer. J'aurai toujours une dent contre des gens qui ont dévassé, appauvri et abruti la Gréce entière.

1771. Vous ne pouvez pas honnêtement exiger de moi que j'aime les destructeurs de la patrie d'Homère, de Sophoele et de Démosthène. Je vous respecte même assez pour croire que, dans le sond du cœur, vous pensez comme moi.

J'aurais désiré que vos braves Polonais, qui sont si généreux, si nobles et si éloquens, et qui ont toujours résisté aux Turcs avec tant de courage, se suffent joints aux Russes pour chasser de l'Europe la famille d'Ortogul. Mes vœux n'ont pas été exaucés, et j'en suis bien sâché; mais, quelque chose qui arrive, je suis persuadé que votre respectable nation conservera toujours ce qu'il y a de plus précieux au monde, la liberté. Les Turcs n'ont jamais pu l'entamer, nulle puissance ne la ravira. Vous essuierez toujours des orages; mais vous ne serez jamais submergés; vous êtes comme les baleines qui se jouent dans les tempêtes.

Pour vous, Madame, qui êtes dans un port assez commode, je conçois quel est le chagrin de votre belle ame de voir les peines de vos compatriotes. Vous avez toujours pensé avec grandeur; et j'osé dire qu'il y a une espèce de plaisir à sentir qu'on ne peut soussirir que par le malheur des autres. Je ne puis qu'approuver tous vos sentimens, excepté votre tendre amitié pour des barbares qui traitent si mal votre sexe, et qui lui ôtent cette liberté dont vous faites tant de cas. Que vous importe, après tout, qu'ils se lavent en commençant par le coude? Comme vous n'avez aucun intérêt à ces ablutions, autant vaudrait-il pour vous qu'ils sussent casses que vous que cous que cous que vous qu'ils sussent casses que vous partie coude?

les Samoïèdes. Il faut que tous les musulmans soient naturellement bien mal-propres, puisque DIEU a été 1771. obligé de leur ordonner de se laver cinq fois par jour.

Au reste, Madame, je sens que je serai toujours rempli de respect et d'attachement pour vous, foit que vous fussiez à la Mecque, ou à Jérusalem, ou dans Astracan. Je finis mes jours dans un désert fort différent de tous ces lieux si renommés. J'y fais des vœux pour votre bonheur, supposé qu'en effet il y ait du bonheur sur notre globe. Vous avez vu des malheurs de toutes les espèces; je vous recommande à votre esprit et à votre courage.

Agréez, Madame, le profond respect, &c.

#### LETTRE CCLVI.

### M. DE LA HARPE.

A Ferney, 25 de février.

LE diable se fourre par-tout depuis long-temps. Si on vous a imputé des vers contre M. le maréchal de Richelieu, on m'attribue une lettre au pape. On veut vous faire arrêter, et on veut m'excommunier: personne n'est en sureté ni dans cette vie ni dans l'autre; il suffit d'avoir de la réputation pour être persécuté et damné. Il faut se soumettre à tous les ordres de la Providence; nous lui devons des remercîmens, puifqu'elle vous a choisi pour punir maître Aliboron dit Fréron. Le Mercure, en effet, est devenu le seul

Tome X. \* Ff Corresp. générale.

journal de France, grâce à vos soins. L'âne d'Apulée mangeait des roses, l'âne de Fréron s'enivre; chacun se console à sa saçon; je plains seulement son cabaretier. A l'égard du libraire qui sesait la litière d'Aliboron, il ne risque rien; il lui restera toujours le Journal chrétien, avec lequel on sait son salut, si on ne sait pas sa sortune.

On dit que gentil Bernard a perdu la mémoire; il a pourtant pour mère une des filles de mémoire, et il doit avoir du crédit dans la famille.

Est-il vrai que M. de Mairan se dégoûte de son âge de quatre-vingts-treize ans, et qu'il veuille aller trouver Fontenelle? Pour moi, j'irai bientôt trouver Pellegrin, Danchet et le barbare Crébillon. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. V.

#### LETTRE CCLVII.

### A M. LE MARQUIS DE FLORIAN.

Le 25 de février.

La nature et la fortune nous traitent tous bien mal. Il est triste d'avoir à combattre à la fois deux puissances aussi formidables. Madame de Florian languissante et malade encore, son sils consiné avec sa femme dans un pauvre village à plus de cent lieues de vous, madame Denis au mont Jura avec une très-mauvaise santé, moi, chétif, devenu aveugle et attaqué de la goutte; ma colonie, qui commençait à prospérer, frappée d'un coup de soudre; tout presque

détruit en un moment, des dépenses immenses perdues; quand tout cela se joint ensemble, c'est un amas d'insortunes dont il est bien difficile de se tirer.

1771.

Je ne sais pas comment sinira l'affaire du patlement; mais j'oserais bien dire que les compagnies sont de plus grandes sautes que les particuliers, parce que personne n'en répondant en son propre nom, chacun en devient plus téméraire. Il m'a toujours paru absurde de vouloir inculper un pair du royaume, quand le roi, dans son conseil, a déclaré que ce pair n'a rien sait que par ses ordres, et a trèsbien servi. C'est au sond vouloir saire le procès au roi lui-même; c'est de plus se déclarer juge et partie; c'est manquer, ce me semble, à tous les devoirs.

Je vous avoue encore que j'ai sur le cœur le sang du chevalier de la Barre et du comte de Lalli. Heureusement d'Ornoi n'y a point trempé ses mains; mais ceux qui ont à se reprocher ces cruautés, dont l'Europe est indignée, sont-ils bien à plaindre d'être à la campagne? Il y a dix-sept ans que j'y suis, et

je n'ai pourtant assassiné personne.

Le setier de blé, mesure de Paris, vaut toujours chez nous environ vingt écus. C'est un très - petit malheur pour moi, mais c'en est un fort grand pour le peuple.

Je vous embrasse tous deux tendrement, et je suis désespéré de n'être d'aucun secours à ma nièce.

### 1771. LETTRE-CCLVIII.

#### A M. DE VEYMERANGE.

1 1 4 ...

Le 25 de février.

LE vieux malade, goutteux, aveugle, n'en pouvant plus, remercie bien tendrement M. de Veymerange de ses bontés et de ses nouvelles. Il tient encore au monde par les bontés que vous avez pour lui. Il est très-affligé des brigandages dont il a été témoin dans le pays barbare qu'il habite. Il est fâché d'avoir vu tout le blé du pays vendu impunément à l'étranger par un génevois; il est fâche que le froment coûte encore près de vingt écus le setier, mesure de Paris. Il voit avec douleur sa colonie vexée et dégoûtée. Il a levé les épaules quand la cohue des enquêtes s'est mise à contrarier le roi, et à vouloir entacher les gens. Il a ri; mais il ne rit point quand on manque de pain. C'est-là l'essentiel; et le Pater noster commence par là, ce qui est, à mon avis, fort fenfé.

Je m'intéresse fort à vos yeux, Monsieur; je suis d'ailleurs du métier, une fluxion épouvantable m'a rendu aveugle.

Je vous remercie, encore une fois, de tout ce que vous avez bien voulu m'apprendre.

On me mande de Lyon que monsieur le chancelier a déjà nommé onze conseillers du conseil suprême qu'il veut établir à Lyon. Si la chose est vraie, c'est

1771.

un des plus grands services qu'il puisse rendre à l'Etat, et il sera béni à jamais. N'était-il pas horrible d'être obligé de s'aller ruiner, en dernier ressort, à cent lieues de chez soi, devant un tribunal qui n'entend rien au commerce, et qui ne sait pas comment on sile la soie? Monsieur le chancelier paraît un homme d'esprit, très-éclairé et très-serme. S'il persiste, il se couvrira de gloire; s'il mollit, il aura toujours des ennemis à combattre.

Délivrez-nous du génevois Cambassades qui, à préfent, au lieu de vendre notre blé à l'étranger, vend notre pain tout cuit.

Madame Denis vous fait les plus fincères complimens. Je suis entièrement à vos ordres.

Le vieux malade du mont Jura, et le plus inutile des hommes.

### LETTRE CCLIX.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 27 de fevrier.

Comme je suis résormé à la suite de mon héros, et que je suis quitte de ma goutte, je me slatte qu'il en est délivré aussi; elle ne lui allait point du tout. Passe pour un prélat désœuvré; mais monseigneur le maréchal n'est pas fait pour se tenir couché sur le dos avec un cataplasme sur le pied. C'est une chose bien plaisante que la goutte, et qui consond terriblement l'art prétendu de la médecine. Comment

fe peut-il faire que la douleur passe tout d'un coup d'un doigt de la main gauche à l'orteil du pied droit, sans qu'on sente le moindre esset de ce passage dans le reste du corps? Quand les médecins m'expliqueront cette transmigration; et qu'ils y remédieront, je croirai en eux.

On dit que nous allons avoir un nouveau code'; nous en avons grand besoin. Cette résorme immortaliserait le règne du roi. Il est surtout bien à désirer qu'on ne voye plus de jugemens semblables à ceux du lieutenant général Lalli et du chevalier de la Barre, qui n'ont pas fait honneur à la France dans le reste de l'Europe. J'avoue encore que je ne sais rien de si ridicule que la rage d'entacher; il y a eu des choses plus odieuses du temps de la fronde, mais rien de plus impertinent. On croit que c'est à l'opéra comique que la nation est solâtre; on se trompe, c'est à la cohue des enquêtes, et le parterre juge beaucoup mieux qu'elle.

C'est trop raisonner pour un pauvre aveugle; j'ai presque perdu la vue dans mes neiges; je ne pourrai plus voir mon héros, mais je lui serai attaché, jusqu'au dernier moment de ma vie, avec le plus tendre

respect. V.

# LETTRE CCLX.

1771.

## A L'ACADEMIE FRANÇAISE.

A Ferney, 4 de mars.

MESSIEURS,

Permettez-moi de vous soumettre une idée dans laquelle j'ose me slatter de me rencontrer avec vous. Renipli de la lecture des Géorgiques de M. Delille, je sens tout le mérite de la difficulté si heureusement surmontée, et je pense qu'on ne pouvait saire plus d'honneur à Virgile et à la nation. Le poëme des Saisons et la traduction des Géorgiques me paraissent les deux meilleurs poëmes qui aient honoré la France après l'Art poëtique. Vous avez donné à M. de Saint - Lambert la place qu'il méritait à plus d'un titre, il ne vous reste qu'à mettre M. Delille à côté de lui. Je ne le connais point, mais je présume, par sa présace, qu'il aime la liberté académique, qu'il n'est ni satirique ni slatteur, et que ses mœurs sont dignes de ses talens.

Je me confirme dans l'estime que je lui dois, par la critique odieuse et souvent absurde qu'un nommé Clèment a saite de cet important ouvrage, ainsi que du poëme des Saisons. Ce petit serpent de Dijon s'est cassé les dents à sorce de mordre les deux meilleures limes que nous ayons.

Je pense, Messieurs, qu'il est digne de vous de récompenser les talens, en les sesant triompher de l'envie. La critique est permise, sans doute; mais la critique injuste mérite un châtiment; et sa vraie punition est de voir la gloire de ceux qu'elle attaque.

M. Delille ne fait point quelle liberté je prends avec vous. Je souhaite même qu'il l'ignore, et je me borne à vous faire juges de mes sentimens que je dois vous soumettre.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, &c.

### A M. Duclos, secrétaire perpétuel, &c.

SI M. Duclos pense comme moi, et s'il trouve ma lettre à l'académie convenable, je le supplie de la présenter dans la séance qui lui paraîtra la mieux disposée. Je m'en rapporte à ses lumières, à toutes les vues qu'il peut avoir, et à l'amitié dont il m'a toujours honoré. Je puis l'assurer que je n'ai jamais eu la moindre liaison avec M. Delille, que je ne lui ai jamais écrit, que j'ignore même s'il fait des démarches pour être reçu à l'académie; mais il me paraît si digne d'en être, que je n'ai pu m'empêcher de dire ce que j'en pense, supposé que cela soit permis par nos statuts.

Je présente mes respects à M. Duclos.

### LETTRE CCLXI.

1771.

#### A M. LE COMTE DE ROCHEFORT.

4 de mars.

Mon cher lieutenant de la garde prétorienne, je viens de lire la meilleure pièce qu'on ait faite depuis bien long-temps, pour le fond, pour la conduite et pour le style. Je ne sais pas si elle réussit à Paris comme en province; mais je sais qu'elle est excellente, et que c'est ainsi qu'il faut écrire en prose. La pièce, à la vérité, est en six actes; mais ces six actes sont très-bien distribués, et chacun d'eux doit faire un très-bon effet. Il me paraît que l'auteur a deux choses nécessaires et rares, du génie et de l'esprit. Si, par hasard, vous le voyez à Versailles, je vous supplie de lui dire que j'admire son plan, et que je suis enchanté de son style. Cet ouvrage doit aller à l'immortalité. Rien n'est si beau que la justice gratuite, rien n'est si consolant que de n'être pas obligé d'aller fe ruiner à cent lieues de chez soi; c'est le plus grand service rendu à la nation.

Comment se porte madame Dixneusans? serezvous un petit tour cette année dans le Vivarais? aurons-nous le bonheur de vous posséder?

Madame Denis vous fait mille complimens. Le pauvre vieux malade vous embrasse comme il peut, car il n'en peut plus.

### 1771. LETTRE CCLXII.

#### A M A D A M E

#### LA COMTESSE D'ARGENTAL.

9 de mars.

E ne pourrai aujourd'hui, Madame, parler à mes anges ni de M. Lantin ni du petit anti-Crébillon que M. de Thibouville a si heureusement trouvé. Je suis absolument aveugle pour le moment présent. Je sais bien qu'il serait fort mal de renoncer aux vers, parce qu'on a perdu les yeux; au contraire, c'est alors qu'on en doit saire plus que jamais; on a l'esprit bien plus recueilli, et l'exemple d'Homère encourage infiniment: mais l'état où je me trouve a été si embelli par tant d'autres accompagnemens dignes de mon âge, que je suis obligé de demander quartier pour quelques jours.

Je vous avertis seulement, mes anges, que j'ai une répugnance infinie à tuer la reine-mère, après avoir empoisonné sa bru. Je vous trouve trop cruels; ne pourriez-vous point prendre des mœurs un peu plus douces?

M. d'Argental a donc toujours un grand goût pour ce Système de la nature? Je le supplie de bien essacer les vers dans lesquels on en parle au roi de Dancmarck. Cependant je vous jure que ce livre est farci de déclamations, de répétitions, et très-peu sourni de raisons. Il y a des morceaux éloquens, d'accord;

1771.

mais il me paraît absurde de nier qu'il y ait une intelligence dans le monde. Spinosa lui-même, qui était bon géomètre, est obligé d'en convenir. L'intelligence répandue dans la matière sait la base de son système. Cette intelligence est assurément démontrée par les saits, et l'opinion opposée de notre auteur me semble très-anti-philosophique: d'ailleurs, qu'est ce qu'un système uniquement sondé sur une balourdise d'un pauvre jésuite qui crut avoir sait des anguilles avec de la farine de blé ergoté? J'avoue que tout cela me paraît le comble de l'extravagance. Spinosa est moins éloquent, mais il est cent sois plus raisonnable.

Je passe volontiers de ce chaos à la nouvelle pièce en six actes, que le roi vient de faire. Je trouve ces six actes admirables, surtout si on trouve des acteurs. Il me paraît que la pièce réussit beaucoup auprès de tous les gens désintéresses. Il faut la jouer au plutôt. Je la regarde comme un chef - d'œuvre qui doit enchanter la nation malgré la cabale.

Je parlerai de la famille d'Atrée et de celle d'Annibal, dès que je serai quitte de mes souffrances.

Mille tendres respects à mes anges.

# 1771. LETTRE CCLXIII.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 11 de mars.

I n'y a rien à répliquer, Monscigneur, au mémoire dont vous m'avez favorisé, si ce n'est ce que disait M. le Grand à Louis XIV, sur les rangs que le roi venait de régler: Sire, le charbonnier est maître chez lui.

Le roi peut arranger les choses comme il lui plaît à un bal, à son souper, à sa chapelle; mais, pour la constitution de l'Etat, elle demande un peu plus d'attention et de connaissances.

Il est prouvé que la pairie est la vraie noblesse et la vraie juridiction suprême du royaume; c'est l'ancien baronage, c'est le véritable parlement aussi ancien que la monarchie.

Guillaume le conquérant, premier vassal du roi de France, porta les lois fondamentales de la France dans l'Angleterre où elles se sont fortifiées, tandis qu'elles se sont affaiblies dans le lieu de leur origine. Cela est si vrai, que la pairie a été toujours composée en Angleterre de ducs, de marquis, au nombre de deux, de comtes, de vicomtes et de barons; les ducs y ont toujours eu, et prennent encore le titre de très-haut et de très-puissant prince, et on les appelle encore votre grâce, qualité qu'on donne au roi.

Voilà pourquoi François de Montmorenci, pair et maréchal de France (cité dans le Mémoire, page 11,) fut inscrit dans le rôle des chevaliers de la Jarretière, en 1572, sous ce titre: His grace the most high and potent; sa grâce, le très-haut et puissant prince le duc de Montmorenci.

La raison en est que, dans ce temps, les ducs et pairs étaient tous en Angleterre de la famille royale, comme ils l'avaient été en France. Les Anglais ont conservé leur ancienne prérogative, et c'est encore la raison pour laquelle les ducs et pairs anglais, qui étaient dans l'armée du roi Guillaume III, ne voulurent jamais céder aux princes de l'Empire. Les princes étrangers n'ont aucun rang en Angleterre que par courtoisie, et les chevaliers de la Jarretière ne marchent que suivant l'ordre de leur réception, indistinctement, selon l'ancien usage de France.

Puisque me voilà embarqué dans les prosondeurs de la pairie, je vous dirai que la juridiction suprême, en matière d'Etat, a toujours continué d'être en Angleterre la seule cour des pairs, et qu'elle est seule le parlement, comme elle l'était chez nous.

Le roi de France peut encore assembler ses pairs où il veut, et juger la cause d'un pair où il veut, sans y appeler aucun homme de robe, cela est incontestable; c'est pourquoi les difficultés que le parlement de Paris a faites au roi en dernier lieu, m'ont toujours paru très-mal sondées.

Votre jurisprudence ayant continuellement changé, ainsi que tous vos usages, vous avez certainement besoin d'une résorme.

Un des plus grands abus était de se yoir obligé

d'aller plaider trop loin de chez soi. Cet abus a ruiné 1771 mille familles, et la justice n'en a pas été mieux rendue. Si on peut y remédier, c'est un très-grand service rendu à l'Etat, et qui mérite la reconnaissance de la nation.

Voilà mes petites idées, elles se soumettent entièrement aux vôtres, comme de raison; vous devez assurément en savoir plus que moi sur tout ce qui concerne votre très-respectable petaudière. J'en parle comme un moineau qui ne doit pas juger les aigles de son pays.

Je me mets, dans le fond de mon pot à moineaux, fous la protection de l'aigle de Fontenoi, de Gènes et de Minorque.

Conservez vos bontés pour ce vieil aveugle qui vous est dévoué avec un respect aussi tendre que s'il avait deux yeux.

Si vous pouviez me gratifier des remontrances de la cour des aides, je vous serais infiniment obligé; mais de quoi s'avise la cour des aides? et que sera la cour des monnaies? V.

#### LETTRE CCLXIV.

1771.

#### A M. LE COMTE DE SCHOMBERG.

13 de mars.

Le vieux malade, que ses fluxions ont rendu aveugle, remercie bien tendrement son cher et respectable inspecteur de son souvenir.

Je n'ai point lu les remontrances de la cour des aides, et je n'entends point pourquoi la cour des aides se mêle des conseils souverains que le roi juge à propos de créer dans son royaume pour le soulagement de ses peuples; mais puisqu'elles sont si bien écrites, je suis curieux de les voir comme pièce d'éloquence, et non pas comme affaire d'Etat. Si vous pouvez, Monsieur, avoir la bonté de me les faire parvenir contre-signées du nom de monseigneur le duc d'Orléans, je vous serai très-obligé; si cela fait la moindre difficulté, je retire ma très-humble prière. Quand je verrai des remontrances qui opèreront le payement de nos rentes, je serai fort content; jusque-là je ne vois que des phrases inutiles. L'Oraison de Cicéron, pro lege manilia, fit donner le commandement d'Asie à Pompée. Toutes les belles harangues de messieurs n'ont produit, depuis François I, que des lettres de cachet. Il aurait bien mieux valu ne se point baigner dans le sang du chevalier de la Barre et du comte de Lalli.

Votre héros, le prince Adolphe, devenu roi, n'honorera point Ferney de sa présence. J'aurais été assez

embarrassé de le recevoir dans l'état où je suis. Je n'ai qu'un sousse de vie; mais tant que je respirerai, ce sera, Monsieur, pour vous aimer et pour vous respecter.

# LETTRE CCLXV.

AMADAME

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

13 de mars.

# Job à madame Barmécide.

Le diable avait oublié de crever les yeux à l'autre Job, il s'est perfectionné depuis: ainsi, Madame, vous avez actuellement une petite-fille (\*) et un vieux serviteur aux Quinze-vingts. C'est de mon sumier que j'ai l'honneur de vous écrire avec un têt de pot cassé. Madame votre petite-fille est la plus heureuse aveugle qui soit au monde; elle court, elle soupe, elle veille dans Babylone, elle compte même aller à Chante-loup; ce qui est, dit-on, la suprême sélicité. Job n'y prétend point, il compte mourir incessamment dans ses neiges; et voici ce qu'il dit, de la part du Scigneur, à l'illustre Barmécide:

Votre nom répandra toujours une odeur de suavité

<sup>(\*)</sup> Madame du Deffant.

dans les nations, car vous fessez le bien au point du iour et au coucher du soleil; vous n'avez point sait 1771. de pacte avec le diable, mais vous avez fait un pacte de famille qui est de DIEU, vous avez une fois donné la paix à Babylone, et vous avez une autre fois empêché la guerre; et une autre fois, pour vous amuser, vous avez donné une île au commandeur des croyans; aussi je vous ai écrit dans le livre de vie, très-petit livre où n'a pas de place qui veut.

l'encadrerai avec vous la sultane Barmécide, ma philosophe, dont l'Eternel s'est complu à former la belle ame, et je mettrai dans le même cadre votre sœur de la grande montagne, en qui mérite abonde : et j'ai dit: Ils seront bien par-tout où ils seront, parce qu'ils feront bien avec eux-mêmes, et que les cœurs

généreux font toujours en paix.

Et si vous voulez vous amuser de rogatons par A. B, C, D, E, comme Abbaye, Abraham, Adam, Alcoran, Alexandre, Anciens et Modernes, Ane, Anges, Anguilles, Apocalypse, Apôtres, Apostats, on vous fera parvenir ces facéties honnêtes par la voie que vous aurez la bonté d'indiquer ; facéties d'ailleurs pédantesques et très-instructives pour ceux qui veulent savoir des choses inutiles.

Si 70b pouvait occuper un moment le loisir de la maison Barmécide, il serait trop heureux; mais que peut - il venir de bon des précipices et des neiges du mont Jura? C'est dans les belles campagnes de Chanteloup que se trouvent l'esprit, la raison et le génie; ainsi je me tais et m'endors sur mon fumier, en me recommandant au néant.

En attendant, je supplie madame Barmécide de me Corresp. générale. Tome X. & G g

conserver ses bontés qui sont ma consolation pour 1771. le moment qui me reste à vivre, et d'agréer mon prosond respect.

Le vieil hermite.

# LETTRE CCLXVI.

A M A D A M E

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

16 de mars.

E vous trouve très-heureuse, Madame, de n'être qu'aveugle; pour moi, qui le suis entièrement depuis quinze jours, avec des douleurs horribles dans les yeux, moi qui ai la goutte et la sièvre, je me tiens un petit Job sur mon sumier. Il est vrai que Job n'avait point perdu les deux yeux, et n'avait point surtout perdu la langue, car c'était un terrible bavard; le diable, à la vérité, lui avait ôté tout son bien, et il ne m'a pris qu'une grande partie du mien: mais DIEU rendit tout à Job, et il n'a pas la mine de me rien rendre.

Votre grand'maman a de la fanté et bonne compagnie; sa philosophie et la trempe de son ame doivent encore contribuer à son bonheur dans le plus beau lieu de la nature: elle doit être plus chère que jamais à son mari; ensin elle jouira des agrémens de votre société. Joignez à tout cela l'acclamation de la voix publique; son lot me paraît un des meilleurs de ce monde. Il me semble que, quand on a tous les cœurs pour soi, on est le premier personnage de la 1771. terre.

Ma Catherine joue un autre rôle. Il y a à parier qu'elle sera dans Constantinople avant la fin de l'année. à moins qu'Aly-bey ne la prévienne et ne devienne fon ennemi, ce qui pourrait très-bien arriver. Voilà des événemens cela! nos tracasseries parlementaires sont des sottises de pédans, des pauvretés méprisables. en comparaison de ces belles révolutions. Vous pourriez bien aussi voir cet été quelques querelles sur mer entre les Espagnols et les Anglais; mais ce sont de petites fusées, en comparaison des grands seux de ma Catherine

Les princes de Suède devaient venir dans mon pays barbare, mais ils ont un voyage plus pressé à faire.

Adieu, Madame; portez-vous bien. Allez voir votre amie; faites toutes deux le bonheur l'une de l'autre, si le mot de bonheur peut se prononcer; conservez-moi des bontés qui me consolent. V.

# 1771. LETTRECCLXVII.

#### A M. DE LA PONCE.

A Ferney, mars.

S I vous allez à Chanteloup, je me recommande à vos bons offices. Je vous prie de me mettre aux pieds de M. le duc, de madame la duchesse de Choiseul et de madame la duchesse de Grammont; leurs bontés feront toujours gravées dans mon cœur. Il me semble que je suis comme la France, je dois beaucoup à ce grand ministre.

S'il a fait le pacte de famille, s'il vous a donné la paix, si la Corse est au roi, je lui dois aussi l'établissement de mademoiselle Corneille, les franchises de mes terres, et les grâces dont il a comblé toutes les personnes que j'ai pris la liberté de lui recommander: ainsi, Monsieur, je crois qu'il peut trèsraisonnablement compter sur les cœurs de la France, sur le vôtre et sur le mien.

Ce n'est pas que je ne trouve l'érection des six nouveaux conseils admirable, ce n'est pas que je ne sois persuadé que nous avons besoin d'une nouvelle jurisprudence; mais cela n'a rien de commun avec les services que M. le duc de Choiseul a rendus à l'Etat, et avec la reconnaissance que je lui dois.

Je vous remercie bien sensiblement, Monsieur, du service essentiel que vous venez de rendre à ma petite colonie, en assurant par vos bontés et par vos soins

l'envoi de la petite caisse adressée à M. le marquis d'Ossur: vous ne pouviez mieux favoriser ces pauvres gens, dans une circonstance plus critique. Ils font maltraités de tous les côtés. Ils n'ont encore rien pu obtenir de ce qu'ils demandaient; et notre petit pays qui se flattait, il y a quelques mois, de la protection la plus fignalée, est bien près de retourner dans son ancienne barbarie! Je m'étais épuisé entièrement pour le vivisier un peu; un moment a tout détruit: nous n'avons à présent qu'une perspective très-triste avec la famine dont nous avons bien de la peine à nous 

# A M. DE CHABANON, The Hees

25 de mars.

VRAIMENT oui, mon cher ami, quoique les malades ne ressentent que leurs maux, j'ai senti vivement le trifte état de douze mille honnêtes gens traités comme des nègres par des chanoines et par des moines. On leur avait persuadé qu'ils étaient nés esclaves, et ils le croyaient bonnement. L'instruction fait tout, comme vous le savez. J'ai travaillé vivement pour eux, et M. le duc de Choiseul les prenait sous fa protection. Ils ont, dans mon petit Christin, un défenseur admirable. Il est enthousiaste de la liberté, de l'humanité et de la philosophie; mais je crois que par ce temps ci les affaires de mes pauvres esclaves

Gg 3

1771.

ne seront pas sitôt jugées; le conseil est occupé à 1771. des choses plus pressantes; il faut attendre.

Je dois remercier madame la duchesse de Villeroi de m'avoir épargné le soin de faire des chœurs à Oedipe, je n'y aurais pas réussi; on fait mal les choses qu'on n'aime pas, et j'avoue que je n'ai pas de goût pour la musique mêlée avec la déclamation: il me paraît que l'un tue toujours l'autre.

Je suis bien aise que le ton magistral de ce petit Clément, sa malignité et ses bévues vous aient révolté comme moi. Ce marousse descend de Zoile, qui engendra l'abbé Dessontaines, qui engendra Fréron, qui engendra Clément.

Adieu, mon cher ami; je suis accablé de maux, je suis aveugle; mais on m'assure que je retrouverai mes yeux quand ce mont Jura, que vous connaissez, n'aura plus de neige.

Madame Denis vous fait les plus tendres complimens. Je vous embrasse de tout mon cœur. V.

# LETATRECCCLXIX.

#### A M. LE COMTE DE ROCHEFORT.

27 de mars.

Si vous passez, comme vous le dites, Monsieur, au mois de juillet par votre hospice de Ferney avec madame Dixneusans, vous savez comme cette saveur sera sentie par ma nièce et par son oncle l'aveagle.

J'espère qu'alors j'aurai des yeux; car jusqu'à present l'été me rend la vue que je perds dans le temps des neiges. On ne peut mieux prendre son temps pour voir, que quand madame Dixneusans passe.

Vous verrez ma petite colonie assez heureusement établie: celle de Versoy est un peu négligée à présent. Il me semble qu'on a trop étendu les idées de M. le duc de Choiseul. On a fait dépenser au roi six cents mille francs pour un port qui honorerait Brest ou Toulon, mais où il n'y aura jamais que deux ou trois barques. Au lieu de construire le port à l'embouchure de la rivière, on l'a placé beaucoup plus haut, et on s'est mis dans la nécessité de donner à la rivière un autre lit, ce qui exigerait des dépenses immenses. Voilà comment les meilleurs projets échouent, quand on veut plus faire que le ministère n'ordonne.

Je conserverai jusqu'au dernier jour de ma vie la plus tendre et la plus respectueuse reconnaissance pour M. le duc de Choiseul. Il m'accordait sur le champ tout ce que je lui demandais, et je ne lui ai jamais rien demandé que pour les autres; c'est ce qui augmente les obligations que je lui ai.

Il est horrible d'être ingrat, mais il faut être juste. Je persiste dans la serme opinion que rien n'est plus utile et plus beau que l'établissement des six conseils souverains; cela seul doit rendre le règne de Louis XV cher à la nation. Ceux qui s'élèvent contre ce biensait, sont des malades qui se plaignent du médecin qui leur rend la santé. Quelquesois les institutions les plus salutaires sont mal reçues, parce qu'elles ne viennent pas dans un temps savorable,

mais bientôt les bons esprits se rendent : pour la canaille, il ne faut jamais la compter.

Adieu, Monsieur; conservez-moi votre amitié dont vous favez que je sens tout le prix, et qui fait ma confolation.

# LETTRE CCLXX.

# A M. LE MARQUIS DE FLORIAN.

Le r d'avril.

'AI été pendant un mois accablé de souffrances, mon cher grand écuyer de Cyrus; j'ai eu la goutte, j'ai été accablé de fluxions sur les yeux, j'ai été aveugle, j'ai été mort, et le vent du nord pourfuit encore ma cendre.

Pendant ce temps-là, on m'imputait à Paris je ne sais combien de petites brochures qui courent fur les tracasseries parlementaires, de sorte que je me suis trouvé un des morts les plus vexés.

Tout cela est cause que je ne vous ai pas écrit en même temps que madame Denis. Tous ceux qui m'écrivent de Paris me protestent qu'ils sont très-fâchés d'y être; mais ils y restent. Vous êtes plus fage qu'eux, vous prenez le parti de vivre à la campagne, sans vous vanter de rien. Je ne sais si vous y êtes actuellement.

N'êtes-vous pas curieux de voir le dénouement de la pièce qu'on joue à Paris depuis deux mois? Les six actes réussissent très-bien dans les provinces.

1771.

Pour moi, je vous avoue que je bats des mains quand je vois que la justice n'est plus vénale, que des citoyens ne sont plus traînés des cachots d'Angoulême aux cachots de la conciergerie, que les frais de justice ne sont plus à la charge des seigneurs. Je le dis hautement, ce règlement me paraît le plus beau qui ait été sait depuis la sondation de la monarchie; et je pense qu'il saut être ennemi de l'Etat et de soi-même pour ne pas sentir ce biensait.

Vous avez un neveu qui est charmant : voici un petit mot pour lui que je glisse dans ma lettre, sans cérémonie, pour ne pas multiplier les ports de lettres.

# LETTRE CCLXXI.

#### AM. LE PRINCE DE BEAUVAU.

A Ferney, 5 d'avril.

Je me mets aux pieds de mon très-respectable confrère qui veut bien m'appeler de ce nom. Comme un chêne est le confrère d'un roseau, le roseau, en levant sa petite tête, dit très-humblement au chêne: Ceux de Dodone n'ont jamais mieux parlé. Il est vrai, illustre chêne, que vous n'avez point prédit l'avenir; mais vous avez raconté le passé avec une noblesse, une décence, une finesse, un art admirable.

En parlant de ce que le roi a fait de grand et d'utile, vous avez trouvé le secret de faire l'éloge d'un ministre votre ami, dont les soins ont rendu

le comtat d'Avignon à la couronne, subjugué et policé la Corse, rétabli la discipline militaire, et assuré la paix de la France. Vous avez sacrissé à l'amitié et à la vérité. Je n'ai que deux jours à vivre, mais j'emploîrai ces deux jours à aimer et à révérer un grand ministre qui m'a comblé de bontés, et le roi approuvera ma reconnaissance.

Je ne me mêle pas assurément des affaires d'Etat, ce n'est pas le partage des roscaux; j'applaudis comme vous à l'érection des six conseils, à la justice rendue gratuitement, aux frais de justice dont les seigneurs des terres sont délivrés; mais je n'écris point sur ces objets: j'en suis bien loin, et je suis indigné contre ceux qui m'attribuent tant de belles choses.

Il y a, entre autres écrits, un avis important à la noblesse de France, dont la moitié est prise mot pour mot d'un petit livre d'un jésuite, intitulé Tout se dira; et on a l'injustice et l'ignorance de m'imputer cette seuille qui n'est qu'un réchaussé. Qu'on m'impute Barmécide (\*), voilà mon ouvrage; je le réciterais au roi.

Mais, dans ma vieillesse et dans ma retraite, je ne peux que rendre justice obscurément et sans bruit au mérite.

C'est ainsi que ce pauvre roseau cassé en use avec le beau chêne verdoyant auquel il présente son prosond respect.

<sup>(\*)</sup> L'épître de Benaldaki à Caramouflé, vol. d'Epîtres.

### LETTRE CCLXXII.

1771.

#### AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

A Ferney, 5 d'avril.

En bien, Madame, vous aurez l'épître au roi de Danemarck. Je ne vous l'ai point envoyée, parce que j'ai craint que quelque velche ne s'en fâchât. Depuis ma correspondance avec l'empereur de la Chine, je me suis beaucoup familiarisé avec les rois; mais je crains un certain public de Paris, qu'il est plus difficile d'apprivoiser.

D'ailleurs, non-seulement je suis dans les ténèbres extérieures, mais tous les maux sont venus à la fois sondre sur moi. Il y a un avocat, nommé Marchand, qui s'est avisé de faire mon testament: il peut compter que je ne lui serai pas plus de legs

que le président Hénault ne vous en a sait.

M. le prince de Beauvau m'a fait l'honneur de m'envoyer son discours à l'académie. Il est noble, décent, écrit du style convenable; j'en suis extrêmement content. Je ne le suis point du tout qu'on m'impute des ouvrages où l'on dit que les parlemens sont maltraités. Il y en a un d'un jésuite qui est l'auteur d'un livre intitulé Tout se dira, et d'un autre intitulé Il est temps de parler. Pour moi, je ne me mêle point du tout des affaires d'Etat; je

me contente de dire hautement que je serai attaché 1771. à M. le duc et à madame la duchesse de Choiseul jusqu'au dernier moment de ma vie.

Je l'ai dit à la terre, au ciel, à Gusman même.

Ce qui m'a paru le plus beau dans le discours de M. le prince de Beauvau, c'est le secret qu'il a trouvé de relever tous les fervices que M. le duc de Choiseul a rendus à l'Etat, et qu'en fesant l'éloge du roi, il a fait celui de M. le duc de Choiseul, fans que le roi en puisse prendre le moindre ombrage: il y a bien de la générolité et de la finesse dans ce tour qui n'est pas assurément commun.

Je n'ai pas approuvé de même quelques remontrances qui m'ont paru trop dures. Il me femble qu'on doit parler à son souverain d'une manière un peu plus honnête. J'ai écrit ce que j'en pensais

à un homme qui a montré ma lettre.

J'ajoutais que j'étais enchanté de l'établissement des six conseils nouveaux qui rendent la justice gratuitement. Je trouvais très-bon que le roi payât les frais de justice dans mon village. On a montré ma lettre au roi qui ne s'est pas fâché; il aime les sentimens honnêtes; et il devrait être encore plus content, s'il voyait que je parle, dans le peu de lettres que j'écris, de la reconnaissance que je dois au mari de votre grand'maman.

Adieu, Madame; foupez, digérez, conversez; et quand vous écrirez à votre grand'maman qui ne m'écrit point, mettez-moi tout de mon long à ses 111 111 111

pieds. V.

#### LETTRE CCLXXIII.

1771.

#### A M. DE SAINT - LAMBER T.

A Ferney, 7 d'avril.

Mon charmant confrère, je suis de votre avis dans tout ce que vous m'écrivez dans votre lettre non datée. Ce petit procureur de Dijon ne gagnera pas son procès, ou je me trompe sort. Il rend des arrêts comme le parlement, sans les motiver. Il est bien sier ce Clément; c'est un grand-homme. Il lut, il y a deux ans, une tragédie aux comédiens qui s'en allèrent tous au second acte. Voilà les gens qui s'avisent de juger les autres. J'aurai l'honneur de lui rendre incessamment la plus exacte justice.

On m'a envoyé de Lyon des écrits sur les affaires du temps, qui n'ont pas été saits par messieurs des enquêtes. Il y a un homme à Lyon dont les ouvrages passent quelquesois pour les miens. On se trompe entre ces deux Sosse. Je voudrais que chacun prît franchement ce qui lui appartient; mais il y a des occasions où l'on sait largesse de son propre bien, au lieu de prendre celui d'autrui. Quoi qu'il arrive, je suis choiseulliste et ne suis point parlementaire. Je n'aime point la guerre de la fronde, attendu que les premiers coups de susil ne manqueraient pas d'estropier la main des payeurs des rentes; et de plus j'aime mieux obéir à un beau lion qui est né beaucoup plus fort que moi, qu'à deux cents rats

de mon espèce. Je trouve d'ailleurs l'établissement des nouveaux conseils admirable. Clément, en qualité de procureur de Dijon, pourra écrire contre eux tant qu'il voudra; pour moi, je vais écrire contre les neiges qui couvrent encore nos montagnes, et qui me rendent entièrement aveugle.

Bonsoir, mon charmant confrère; conservez bien le goût de la littérature; il est infiniment présérable à la rage des tracasseries de cour. Soyez bien persuadé que je sens tout votre mérite. Je ne suis pas, Dieu merci, des barbares anti-poëtiques.

#### LETTRE CCLXXIV.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 29 d'avril.

L y a long-temps que le vieux malade de Ferney n'a importuné son héros; il a respecté les tracasseries publiques et l'épidémie régnante. Je ne suis pas courtisan, il s'en faut beaucoup; mais j'ai pensé dans ma retraite que le parlement n'avait pas le sens commun; et j'ai toujours dit avec Chicaneau:

L'esprit de contumace est dans cette famille.

Je ne connais rien d'égal à la plate folie d'avoir foutenu au roi opiniâtrément qu'un pair était entaché, quand le roi le déclarait très-net fur le vu même des pièces du procès. C'était, ce me semble, vouloir entacher le roi lui-même; et toute cette aventure m'a paru celle des petites maisons plutôt que celle .1771. d'un parlement.

Franchement, nous sommes une nation d'ensans mutins à qui il saut donner le souet et des sucreries.

La fermentation est aussi forte dans les provinces qu'à Paris, et ne produira vraisemblablement que des arrêtés qui ne subsisteront pas, et des protestations très-inutiles, sans quoi la France serait la fable de l'Europe.

J'avais deux neveux, l'un vient de prendre la place de l'autre dans le parlement de Paris; cela me fait rire: et je ris de tout ceci, parce que je ne crois pas que cette maladie de la nation foit mortelle. Ses fymptômes font des vertiges qu'il faut faire guérir par M. Pomme.

Il y a une maladie plus triste, c'est celle que M. l'abbé Terrai ne peut guérir; elle m'a rendu paralytique. J'avais établi une colonie assez considérable dans mon hameau, et on commençait à prendre mon hameau pour une petite ville; il y avait des manufactures sous la protection de M. de Choiseul; tout cela est presque détruit en un jour. Les petits pâtissent du malheur des grands, et quelquesois même de leur bonheur. Je ne pourrai plus donner de pension aux conseillers du parlement, comme j'avais l'insolence de faire. Pour le roi, il ne me donne point de pension, et je l'en quitte.

Si j'osais, je penserais comme mon héros, et je dirais qu'une statue vaut mieux qu'une pension. Mais à mon âge, et dans l'état où je suis, cela me paraît un peu frivole.

#### 480 RECUEIL DES LETTRES

Mon tendre et respectueux attachement pour vous 1771. vous paraîtra peut-être un peu frivole aussi, mais agréez les sentimens d'un cœur qui est à vous depuis cinquante années. V.

A propos, on m'a envoyé la réponse au mémoire des états de Bretagne. Les accusations me paraissent absurdes. Le duc de Sully avait bien raison de dire que, si la sagesse venait au monde, elle ne se logerait jamais dans une compagnie.

#### LETTRE CCLXXV.

#### A M A D A M E

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

5 de mai.

Ma fœur, vous êtes dénaturée: vous abandonnez votre frère le quinze-vingt, comme votre grand'maman abandonne son frère le campagnard. Si je n'étais qu'aveugle et sourd, je prendrais la chose en patience; si, à ces disgrâces de la nature, la fortune se contentait d'ajouter la ruine de ma colonie, je me consolerais encore: mais on m'a calomnié, et je ne me console point. Je serai fidelle à votre grand'maman et à monsieur son mari, tant que j'aurai un sousse dénaturée: vous abandonnie, et je ne me console point. Je serai fidelle à votre grand'maman et à monsieur son mari, tant que j'aurai un sousse dénaturée: vous abandonnez le campagnard.

Je ne crois point du tout leur manquer en déteftant des pédans abfurdes et sanguinaires. J'ai abhorré

avec

avec l'Europe entière, les assassins du chevalier de la Barre, les affassins de Calas, les affassins de 1771. Sirven, les affassins du comte de Lalli. Je les trouve, dans la grande affaire dont il s'agit aujourd'hui, tout aussi ridicules que du temps de la fronde. Ils n'ont fait que du mal, et ils n'ont produit que du mal.

· Vous favez probablement que d'ailleurs je n'étais point leur ami. Je suis sidelle à toutes mes passions. Vous haissez les philosophes, et moi je hais des tyrans bourgeois. Je vous ai pardonné toujours votre fureur contre la philosophie, pardonnez - moi la mienne contre la cohue des enquêtes. J'ai d'ailleurs pour moi le grand Condé qui disait que la guerre de la fronde n'était bonne qu'à être chantée en vers burlesques.

le ne sais rien, dans mes déserts, de ce qui s'est passé derrière les coulisses de ce théâtre de Polichinelle. Je me borne à dire hautement que je regarde le mari de votre grand'maman comme un des hommes les plus respectables de l'Europe, comme mon bienfaiteur, mon protecteur, et que je partage mon encens entre votre grand'maman et lui. l'ai foixante-dix-sept ans, quoi qu'on die; je mets entre vos mains mes dernières volontés, pour la décharge de ma conscience. Je vous prie même, avec inftance, de communiquer ce testament à votre grand' maman, après quoi je me fais enterrer.

Soyez très-sûre, Madame, que je mourrai en regrettant de n'avoir pu passer auprès de vous quelques dernières heures de ma vie. Vous favez que vous étiez felon mon cœur, et que je suis le doyen

Tome X. \* Hh Corresp. générale.

#### 482 RECUEIL DES LETTRES

de tous ceux qui vous ont été attachés; je fuis même 1771. le feul qui vous reste de vos anciens serviteurs; je dois hériter d'eux; je réclame mes droits pour le moment qui me reste. V.

#### LETTRE CCLXXVI.

#### A M. DE MAUPEOU,

#### CHANCELIER DE FRANCE.

A Ferney, 8 de mai.

MONSEIGNEUR,

SERA-T-IL permis à un vieillard inutile d'ofer vous présenter un jeune avocat dont la famille exerce cette fonction honorable depuis plus de deux cents ans dans la Franche-Comté? Il est un de vos plus grands admirateurs, et très-capable de servir utilement.

La cause dont il s'est chargé, et que M. Chéry poursuit au conseil de sa Majesté, est digne assurément d'être jugée par vous. Il s'agit de savoir si douze ou quinze mille francs-comtois auront le bonheur d'être sujets du roi, ou esclaves des chanoines de Saint-Claude. Ils produssent leurs titres qui les mettent au rang des autres Français; les chanoines n'ont pour eux qu'une usurpation clairement démontrée.

Il est à croire, Monseigneur, que, parmi les services que vous rendez au roi et à la France, en

réformant les lois, on comptera l'abolition de la fervitude, et que tous les sujets du roi vous devront 1771. la jouissance des droits que la nature leur donne. Ie respecte trop vos grands travaux pour abuser plus long-temps de votre patience. Souffrez que je joigne à mon admiration le profond respect avec lequel, j'ai l'honneur d'être, &c.

# LETTRE CCLXXVII.

#### A M. CHRISTIN.

8 de mai

Voila, mon cher ami, la lettre que je prends la liberté d'écrire à monsseur le chancelier : cela est un peu hardi de ma part. Vox clamantis in deserto n'est pas faite pour être écoutée à la cour, mais l'envie de vous fervir me rend un peu insolent. Je vais écrire à M. Marie, et même à M. le marquis de Monteynard.

Frontis ad urbana descendo pramia.

Votre évêque de Saint-Claude veut destituer Nidol, notaire de Longchaumois, pour avoir reçu les protestations des habitans contre les faux actes dont les chanoines se prévalent. Il demande à être reçu notaire royal. Je ne fais, mon cher philosophe, si la chose est possible; je ne me connais point en lettres de chancellerie : vous êtes à portée d'être instruit.

Hh 2

J'ai tout lieu d'espérer que vous aurez d'ailleurs un plein succès, et que vous reviendrez chez vous comme Charles-quint de son expédition de Tunis, avec dix-huit mille chrétiens dont il avait brisé les fers. Vous n'êtes pas homme à renoncer, par ennui, à une chose que vous avez entreprise par vertu. Voilà de ces occasions où il faut rester sur la brèche jusqu'au dernier moment.

Je vous embrasse bien tendrement.

#### LETTRE CCLXXVIII.

#### A M. LE DUC DE LA VRILLIERE,

MINISTRE D'ETAT.

A Ferney, le 9 de mai.

#### MONSEIGNEUR,

Le dois vous représenter que, par le marché sait au nom du roi avec l'entrepreneur, tous les matériaux et tout ce qui peut servir au port et à la ville de Versoy appartiennent à sa Majesté qui s'est engagée à les payer.

La petite frégate qui a servi à saire les voyages en Savoie, et qui est destinée à porter les sels en Suisse, appartient au roi; elle est ornée de sleurs de lis, et porte pavillon de France.

M. Bourcet me manda même qu'il voulait la réclamer au nom de sa Majesté. Les dettes pour

lesquelles elle avait été saisse dans un port de Savoie, fur le lac de Genève, ne se montaient qu'à deux 1771. mille livres. Je ne balançai pas à la racheter, Je n'insisse point sur le payement; je m'en rapporte à votre équité, ou à celle du secrétaire d'Etat dans lequel le département de la ville de Versoy pourra tomber, ou à monsieur le contrôleur général; et j'attendrai votre commodité et la leur.

Quant au projet de la ville de Versoy, mon intérêt personnel doit céder sans doute à l'intérêt 'public. Toutes les observations que j'ai eu l'honneur de vous faire, je les ai faites à M. le duc de Choiseul qui daigna condescendre à toutes mes prières, et approuver toutes mes vues, excepté celles de l'em--placement du port que j'avais proposé à l'embouchure de la rivière, seulement pour épargner les frais.

M. Bourcet chargé alors de toute l'entreprise, et assurément plus capable que personne de la conduire, connut, par la nature du terrain, qu'il fallait placer le port beaucoup plus haut, quoique cette position coûtât davantage.

On commençait à tracer la ville, et les fondemens du port étaient déjà jetés, lorsqu'environ deux cents natifs de Genève, dont quelques - uns avaient été assassinés par les citoyens, se résugièrent dans Ferney. Ce sont presque tous d'excellens ouvriers en horlogerie; je les recueillis, je leur bâtis des maisons avec une célérité aussi grande que mon zèle. M. le duc de Choiseul approuva ma conduite. Sa Majesté leur permit d'exercer leurs fonctions en toute liberté, fans payer aucun impôt. On promit

H h 3

au village de Ferney tous les privilèges dont la ville de Versoy devait jouir.

J'avançai tout ce qui me restait d'argent à ces nouveaux colons; ils travaillèrent. M. le duc de Choiseul eut même la générosité d'acheter plusieurs de leurs montres. Ils en sournissent actuellement en Espagne, en Italie, en Hollande, en Russie, et sont entrer de l'argent dans le royaume. Les choses ont changé depuis; mais j'espère que vos bontés pour moi ne changeront point, et que vous voudrez bien protéger ma colonie comme M. le duc de Choiseul la protégeait. Je lui dois tout. Je serai pénétré jusqu'au dernier moment de ma vie de la reconnaissance respectueuse que je lui dois, et de l'admiration que la noblesse de son caractère m'a toujours inspirée.

Vous approuvez mes sentimens, Monseigneur; vous avez intérêt, plus que personne, que l'on ne

foit point ingrat.

Accablé de vieillesse et de maladies, prêt à finir ma carrière, je vous implore bien moins pour moi que pour les artistes qui se sont habitués à Ferney, et qui sont utiles à l'Etat auquel je suis très-inutile.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, &c.

#### LETTRE CCLXXIX.

1771.

#### A M A D A M E

#### LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

A Ferney, 13 de mai.

MADAME,

JE vous prie de lire et de faire lire la copie de la lettre à M. le duc de la Vrillière. Vous y verrez une très-petite partie de mes sentimens, et mon principal objet a été de les lui manisester; car assurément je n'insiste point sur ce qu'il m'en a coûté pour retirer le vaisseau amiral d'esclavage.

La colonie que j'avais établie sous la protection de M. le duc de *Choiseul*, et sous la vôtre, sera bientôt détruite; je serai entièrement ruiné, et je m'en console avec beaucoup d'honnêtes gens. Près de finir ma carrière, je regrette fort peu les vanités de ce monde.

Permettez-moi seulement de vous dire, Madame, que mes derniers sentimens seront ceux de la reconnaissance que je vous dois, de mon admiration pour votre caractère comme pour celui de Barmécide, de mon respect et de mon attachement inviolable pour tous deux; c'est ma profession de soi, et rien ne m'en fera changer. Je mourrai aussi sidelle à la soi que je vous ai jurée, qu'à ma juste haine contre

Hh4

1771.

des hommes qui m'ont persécuté tant qu'ils ont pu, et qui me persécuteraient encore s'ils étaient les maîtres. Je ne dois pas affurement aimer ceux qui devaient me jouer un mauvais tour au mois de janvier, ceux qui versaient le sang de l'innocence, ceux qui portaient la barbarie dans le centre de la politesse; ceux qui, uniquement occupés de leur fotte vanité, laissaient agir leur cruauté sans scrupule, tantôt en immolant Calas sur la roue. tantôt en fesant expirer dans les supplices, après la torture, un jeune gentilhomme qui méritait six mois de Saint-Lazare, et qui aurait mieux valu qu'eux tous. Ils ont bravé l'Europe entière indignée de cette inhumanité; ils out traîné dans un tombereau. avec un bâillon dans la bouche, un lieutenant général justement hai, à la vérité, mais dont l'innocence m'est démontrée par les pièces même du proces. Je pourrais produire vingt barbaries pareilles, et les rendre exécrables à la postérité. J'aurais mieux aimé mourir dans le canton de Zug ou chez les Samoïèdes, que de dépendre de tels compatriotes. Il n'a tenu qu'à moi autrefois d'être leur confrère; mais je n'aurais jamais pensé comme eux.

Je vous ouvre, Madame, un cœur qui ne sait rien dissimuler, et qui est cent sois plus touché de vos bontés qu'ulcéré de leurs injustices atroces et

de leur despotisme insupportable.

Je ne me flatte pas, Madame, que les circonstances où nous sommes, vous et moi, vous permettent de m'écrire. Il est vrai que, si vous me faites dire un mot par votre petite-sille, je mourrai plus content; mais si vous gardez le silence, je n'en serai

pas moins à vos pieds; je ne vous serai pas moins dévoué avec une reconnaissance aussi vive que respectueuse.

# LETTRE CCLXXX.

#### ALAMEME.

15 de mai.

Permettez, Madame, que j'ajoute un petit codicille à mon testament, et que je vous explique les étrennes qu'on voulait me donner au mois de janvier dernier.

M. Séguier, après la réception que le public lui avait faite à l'académie française, se mit à voyager. Il vint chez moi, et me dit que plusieurs confeillers du parlement le pressaient de dénoncer l'histoire de ce corps, imprimée, dit-on, il y a deux ans; qu'il ne pourrait s'empêcher à la fin de remplir son ministère; que s'il ne fesait pas la dénonciation, ces confeillers la feraient eux-mêmes, et que cela pourrait aller très-loin.

Je lui répondis, en présence de M. Hénin, résident à Genève, et de ma nièce, que cette affaire ne me regardait point du tout, que je n'avais aucune part à cette histoire, que d'ailleurs je la regardais comme très-véridique; et que, s'il était possible qu'une compagnie eût de la reconnaissance, le parlement devait des remercîmens à l'écrivain qui l'avait extrêmement ménagé.

Voilà, Madame, ma confession achevée. Si vous

me donnez l'absolution, je ne mourrai que dans quinze jours; si vous me la refusez, je mourrai dans quatre; mais si je ne mourais pas en vous adorant, je me croirais plus réprouvé que Belzébuth.

Le vieil hermite.

#### LETTRE CCLXXXI.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

20 de mai.

S 1 mon héros ne peut deviner comment cette petaudière se terminera, il n'y a pas d'apparence qu'un vieil aveugle entrevoye ce que le vice-roi d'Aquitaine ne voit point. Je juge seulement, à vue de pays, que notre nation a été toujours légère, quelquesois très-cruelle, qu'elle n'a jamais su se gouverner par elle-même, et qu'elle n'est pas trop digne d'être libre. J'ajouterai encore que j'aimerais mieux, malgré mon goût extrême pour la liberté, vivre sous la patte d'un lion, que d'être continuellement exposé aux dents d'un millier de rats mes confrères.

On m'envoie une seconde édition beaucoup plus ample de la brochure des peuples aux parlemens. Monseigneur voudra bien que je lui en sasse part. Elle produit quelque esset dans la province; ce n'est pas une raison pour qu'elle réussisse cependant tous les saits en sont vrais.

Je sais très-bon gré à l'auteur d'avoir donné hardiment tant d'éloges à M. le duc de Choiseul; il a les plus grandes obligations à ce ministre.

M. le duc de Choiseul a favorisé sa colonie, a fait donner des priviléges étonnans à sa petite terre; il lui a accordé fur le champ toutes les grâces que ce solitaire lui a demandées pour les autres; places, argent, priviléges, rien ne lui a coûté; et la dernière grâce qu'il a fignée, a été une patente de brigadier pour un des neveux du solitaire. Il serait donc le plus ingrat et le plus indigne de tous les hommes, s'il n'avait pas une reconnaissance proportionnée à tant de bienfaits. Malheur à celui qui le condamnerait d'avoir remplisson devoir! Ce ne fera pas certainement mon héros qui conseillera l'ingratitude. Un brave chevalier peut être d'un parti différent d'un autre brave chevalier, mais tous deux doivent se rendre justice. Je me trouve comme Atticus entre César et Pompée. Le solitaire n'a écouté que fon cœur : il est intimement persuadé que l'ancien parlement de Paris avait autant de tort que du temps de la fronde; il ne peut d'ailleurs aimer ni les meurtriers des Calas, ni ceux du pauvre Lalli, ni ceux du chévalier de la Barre. Les jurisconsultes de l'Europe, et surtout le célèbre marquis Beccaria, n'ont jamais qualifié ces jugemens que d'assassinats.

Le folitaire a dans le nouveau parlement un neveu, doyen des conseillers-clercs, qui pense entièrement comme lui.

Le folitaire se flatte que monsieur le chancelier, qui jusqu'à présent a très approuvé ses sentimens et sa conduite, trouvera très bon qu'en rendant gloire à la vérité, il rende aussi ce qu'il doit à M. le duc de Choiseul.

Le folitaire regarde les nouveaux établissemens

771.

1771.

faits par monsieur le chancelier, comme le plus grand service qu'on pouvait rendre à la France. Il n'a été que trop témoin des malheurs attachés au trop d'étendue qu'avait le ressort du parlement de Paris. Il trouve que les princes et les pairs auront bien plus d'influence sur le nouveau parlement qui sera moins nombreux. Il croit que tous les seigneurs haut-justiciers doivent rendre grâce à monsieur le chancelier des droits qu'il leur donne. Il pense que ce chef de la justice est presque le seul qui ait eu une éloquence absolument opposée au pédantisme, et il est rempli d'estime pour lui, sans rien savoir et sans vouloir rien savoir des intérêts particuliers qui ont pu diviser la cour.

Le folitaire supplie même monseigneur le maréchal de Richelieu de vouloir bien, dans l'occasion, faire valoir auprès de monsieur le chancelier la naïveté et le désintéressement qu'on expose dans cette lettre, et dont on ne peut pas douter. Monsieur

le chancelier a eu la bonté de lui écrire.

Il arrive quelquesois, dans de pareilles occasions, qu'on déplaît aux deux partis; mais à la longue la franchise et la pureté des sentimens réussissent toujours.

J'ose penser aussi qu'à la longue le nouveau systême réussira, parce que c'est le bien de la France.

Ce qui alarme le plus les provinces, c'est la crainte des nouveaux impôts, c'est la douleur de voir qu'après neuf ans de paix les sinances du royaume soient dans un état si déplorable, tandis qu'une trentaine de sinanciers, qui ont sait des fortunes immenses, insultent par leur saste à la misère publique.

J'ai dit à mon héros tout ce que j'avais sur le cœur; j'ajoute très-sérieusement que mon plus grand 1771. chagrin est de mourir sans avoir la consolation de lui faire encore une fois ma cour; mais les circonstances présentes ne le permettent pas, et mon triste état me prive absolument de ce que j'ambitionnais le plus.

Je suis très-aise que vous ayez rendu vos bonnes grâces à un homme qui était en effet très-affligé de les avoir perdues, et qui sentait toutes les obligations qu'il vous avait. J'ai été quelquefois fâché contre lui d'avoir mis dans mes pièces des vers que je ne voudrais pas avoir faits; mais dans l'amitié il faut se pardonner ces petits griefs. Ce serait un grand malheur de se brouiller avec ses amis pour des vers ou pour de la profe.

Voilà trop de prose, je vous en demande bien pardon. Agréez mon très-tendre respect et tous les sentimens qui m'attachent inviolablement à vous tant que je respirerai. V.

#### LETTRE CCLXXXII.

#### A M. L'ABBÉ ARNAUD.

A Ferney, I de juin.

L y avait long-temps, Monsieur, que nous étions confrères. Nous avions souvent pensé de même dans la Gazette étrangère, et je pense absolument comme vous fur tout ce que vous dites des langues, dans votre discours aussi utile que sage et eloquent.

### 494 RECUEIL DES LETTRES

Il est très-vrai que notre langue s'est formée trèstard, et que cet édifice n'est bâti qu'avec des débris.
Voilà pourquoi Racine et Boileau, qui ont fait un
palais régulier, sont des hommes admirables; aussi
on fait à présent en Angleterre une nouvelle édition
magnifique de Boileau, et on n'en sera jamais de
Bourdaloue ni de Massillon. Soyez très-sûr que, si on
parle aujourd'hui français à Moscou et à Copenhague, ce n'est pas à Pascal même qu'on en a l'obligation.

Notre droguet ne vaut pas le velours d'Athènes, mais on l'a si bien brode qu'il est à la mode dans toute l'Europe. Vous savez que tous les gens de lettres apprennent aujourd'hui l'anglais, langue plus irrégulière que la nôtre, beaucoup plus dure et plus dissicile à prononcer; et ce n'est que depuis

Pope qu'on apprend l'anglais.

Dieu me garde de n'être que le cousin du meilleur de mes frères, dont j'ambitionne l'estime et l'amitié plus que le titre de cousin du roi! Je vous donnerai du respect dans cette première lettre; mais, si les maux qui m'accablent me permettent encore de vous écrire, je bannirai les cérémonies qui ne conviennent pas aux philosophes.

## LETTRE CCLXXXIII.

1771

#### AMADAME

# LA MARQUISE DU DEFFANT.

z de juin.

Vous avez brûlé, Madame, tout ce qu'on a écrit fur les parlemens. Eh bien, brûlez donc encore cette troisième édition d'un écrit composé à Lyon; mais ne brûlez pas la page 7 qui contient les justes éloges du mari de votre grand'maman. Vous devriez bien, si vous avez de l'amitié pour moi, envoyer cette page 7 à madame Barmécide.

Je vous répète que je ne ferai jamais ingrat, mais que je n'oublierai jamais le chevalier de la Barre et mon ami, le fils du président d'Etallonde, qui sut condamné au supplice des parricides pour une très-légère saute de jeunesse. Il se déroba par la suite à cette boucherie de cannibales; je le recommandai au roi de Prusse qui lui a donné, en dernier lieu, une compagnie de cavalerie.

A peine se souvient-on dans Paris de cette horreur abominable. La légéreté française danse sur le tombeau des malheureux. Pour moi, je n'ai jamais mis ma légéreté à oublier ce qui fait frémir la nature. Je déteste des barbares, et j'aime mes biensaiteurs.

Vous aimez les Anglais; n'ayez donc point d'indifférence pour un homme qui est tout aussi anglais 1771.

qu'eux. Songez d'ailleurs que je vis dans un désert où je veux mourir, à moins que je n'aille mourir en Suisse. Songez que je ne dis jamais que ce que je pense, et qu'il y a soixante ans que je sais ce métier. Songez qu'ayant fondé une colonie dans ma Sibérie, je dois approuver infiniment la grâce que fait le roi à tous les seigneurs des terres, de payer les frais de leurs justices.

Je sais bien, encore une sois, qu'à Paris on ne sait pas la moindre attention à ce qui peut faire le bonheur des provinces; je sais qu'on ne s'occupe que de souper et de dire son avis au hasard sur les nouvelles du jour. Il faut d'autres occupations à un homme moitié cultivateur et moitié philosophe. Je me suis ruine à saire du bien, je ne demande aucune grâce à personne, et je ne veux rien de personne. Si jamais je vais à Paris pour une opération qu'on dit qu'il faut faire à mes yeux, et qui ne réussira pas, ce fera beaucoup plus pour avoir la confolation de m'entretenir avec vous, que pour recouvrer la vue et pour prolonger ma vie.

Un hafard affez heureux m'amena en France, il y a près de vingt ans. Je ne devrais pas y être, parce que je ne pense pas à la française; mais, quand je ferais autre, comptez, Madame, que je vous ferai attaché jusqu'à mon dernier moment, avec des fentimens aussi inaltérables que ma façon de penser.

## LETTRE CCLXXXIV.

1771.

### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 3 de juin.

La lettre de mon héros m'a donné un tremblement de nerfs qui m'aurait rendu paralytique, si je n'avais pas, le moment d'après, reçu une lettre de monsieur le chancelier, qui a remis mes ners à leur ton, et rétabli l'équilibre des liqueurs. Il est très-content; il a seulement changé deux mots et fait réimprimer la chose. On en a fait quatre éditions dans les provinces. C'est la voix de Jean prêchant dans le désert, et que les échos répètent.

Mon héros sait que, quand César releva les statues de Pompée, on lui dit: Tu assures les tiennes. Ainsi mon héros, dans son cœur, trouvera très-bon qu'on montre de la reconnaissance pour un homme qu'on appelle en France disgracié, et qu'on relève ses statues, pourvu qu'elles n'écrasent personne.

J'avoue que je suis une espèce de don Quichotte qui se fait des passions pour s'exercer. J'ai pris parti pour Gatherine II, l'étoile du Nord, contre Moustapha, le cochon du croissant. J'ai pris parti contre nosseigneurs sans aucun motif que mon équité et ma juste haine envers les assassins du chevalier de la Barre et du jeune d'Etallonde, mon ami, sans imaginer seulement qu'il y eût un homme qui dût m'en savoir gré.

J'ai, dans toutes mes passions, détesté le vice de l'ingratitude; et si j'avais obligation au diable, je dirais du bien de ses cornes.

Corresp. générale.

Tome X. # Ii

## 498 RECUEIL DES LETTRES

Comme je n'ai pas long-temps à ramper sur ce globe, je me suis mis à être plus naïs que jamais : je n'ai écouté que mon cœur; et, si on trouvait mauvais que je suivisse se leçons, j'irais mourir à Astracan, plutôt que de me gêner, dans mes derniers jours, chez les Velches. J'aime passionnément à dire des vérités que d'autres n'osent pas dire, et à remplir des devoirs que d'autres n'osent pas remplir. Mon ame s'est fortissée à mesure que mon pauvre corps s'est affaibli.

Heureusement mon caractère a plu à l'homme auquel il aurait pu déplaire. Je me slatte qu'il ne vous rebute pas, et c'est ce que j'ai ambitionné le plus.

Je sens vivement vos bontés. Je ne désespère pas de saire un jour, si je vis, un petit tour très-incognito à Paris ou à Bordeaux, pour vous faire ma cour, vous jurer que je meurs en vous aimant, et m'ensuir au plus vîte: mais je crois qu'il saut attendre que j'aye quatre-vingts ans sonnés. Je n'en ai que soixante et dix-huit, je suis encore trop jeune.

J'ai d'ailleurs fondé une colonie que l'homme à qui je dois tout fesait sleurir, et qui me ruine à pré-

sent en exigeant ma présence.

Ce que vous daignez me dire sur ma santé et Tronchin, me sait cent sois plus de plaisir que votre vespérie ne m'alarme: aussi vous suis-je plus attaché que jamais avec le plus tendre et le plus prosond respect, et le plus éloigné de l'ingratitude. V.

## LETTRE CCLXXXV.

1771.

## A M. ELIE DE BEAUMONT.

A Ferney, 7 de juin.

JE ne sais, mon cher Cicéron, si vous êtes à Rome ou à Tusculum. Il y a des gens qui prétendent que vous êtes à la cour, et que vous avez une charge auprès de M. le comte de Provence. Je vous aimerais mieux dans votre royaume de Canon, dont vous ferez surement un lieu d'abondance, de délices et d'étude.

Je conseille à mon petit neveu d'Ornoi d'en faire autant chez lui. Quand on a bien cherché le bonheur, on ne le trouve jamais que dans fa propre maison. Je n'ai jamais imaginé qu'il pût être dans la grand'chambre ou dans la grand'falle. Voilà mon autre neveu, le gros abbé, doyen des clercs; il ne s'y attendait pas, il y a six mois. J'aime mieux tout simplement l'ancienne méthode des jurés qui s'est conservée en Angleterre. Ces jurés n'auraient jamais fait rouer Calas, et conclu, comme Riquet, à faire brûler fa respectable semme; ils n'auraient pas sait rouer Martin fur le plus ridicule des indices; le chevalier de la Barre âgé de dix-neuf ans, et le fils du président d'Etallonde âgé, de dix-sept, n'auraient point eu la langue arrachée par un arrêt, le poing coupé, le corps jeté dans les flammes, pour n'avoir point fait la révérence à une procession de capucins, et pour avoir chanté une mauvaise chanson de grenadiers. Ils n'auraient point traîné à Tiburn un brave général d'armée, quoique très-brutal, avec un bâillon dans la bouche, et n'auraient point prétendu extorquer à fa famille quatre cents mille francs d'amende, à quoi son bien était fort loin de monter. Je m'étonne seulement qu'on ne lui sit pas subir, à Paris, la question ordinaire et extraordinaire, pour savoir au juste à quelle minute les Anglais nous avaient chasses de toute l'Inde, où tant de gens s'étaient conduits en sous, et tant d'autres en fripons.

Mon ami, quand des juges n'ont que l'ambition et l'orgueil dans la tête, ils n'ont jamais l'équité et l'humanité dans le cœur. Il y a eu dans l'ancien parlement de Paris de belles ames, des hommes trèsrespectables, pour qui j'ai de la vénération; mais il y a eu des bourreaux insolens. Je n'ai qu'un jour à vivre, et jele passe à dire ce que je pense. Je persiste à croire que l'établissement des six conseils souverains est le salut de la France. Je n'aime le pouvoir arbitraire nulle part, et surtout je le hais dans des juges.

Il faut que le nouveau parlement de Paris prenne bien garde à ce qu'il fera sur l'affaire des Perra de Lyon. Je pense que la le Rouge a été noyée, que c'est son corps qu'on a trouvé dans le Rhône. Monfieur Loyseau ne s'éloigne pas de cet avis, et je crois avec lui que la le Rouge, en cherchant son chat, ou en étant poursuivie dans cette allée sombre, par quelque effronté, tomba dans les privés que l'on curait alors, et qui étaient ouverts malgré les règlemens de police. Ceux qui laissèrent ces lieux ouverts, étant en contravention, prirent peut-être le parti d'aller jeter le corps dans le Rhône, ce qui est assez commun à Lyon.

Tout le reste de l'accusation contre les Perra et contre les autres accusés me paraît le comble de l'abfurdité et de l'horreur. Je trouve d'ailleurs qu'il est contre toute raison, contre toute législation, contre toute humanité, de recommencer un procès criminel contre six personnes déclarées innocentes par trente juges qui les ont examinées pendant neus mois, et qui ne sont pas des imbécilles.

Il y a deux choses bien résormables en France,, notre code criminel et le satras de nos différentes coutumes.

Que voulez-vous! nous avons été barbares dans tous les arts, jusqu'au temps qui touchait au beau siècle de Louis XIV. Nous le sommes encore en jurisprudence; et une preuve indubitable, c'est la multiplicité de nos commentaires. Si quelqu'un veut se donner la peine de nous resondre, ce sera un Prométhée qui nous apportera le seu céleste.

Pour moi, je ne me mêle que de ma petite colonie qui m'aruiné dans mon désert. M. le duc et madame la duchesse de Choiseul la soutenaient par leurs bontés généreuses. Elle est actuellement sur le penchant de sa ruine. J'ai perdu mes protecteurs, j'ai perdu la plus grande partie de mon bien; je vais bientôt perdre la vie, ce qui arrive à tout le monde, mais ce sera en étant sidelle à la vérité et à l'amitié.

Mille respects à madame de Canon.

## 1771. LETTRECCLXXXVI.

#### A M. THOMAS,

### DE L'ACADEMIE FRANÇAISE.

A Ferney, 14 de juin.

JE vous aime, Monsieur, de tout mon cœur, nonfeulement parce que vous faites de très-beaux vers, mais parce que vous foutenez noblement l'honneur et la liberté des lettres.

L'article Epopée vous sera assurément très-inutile; vous l'aurez dans quatre mois, si la chambre syndicale est aussi exacte cette sois-ci qu'elle l'a été l'autre : mais souvenez-vous bien que cet article Epopée n'est que dans votre génie. L'auteur de cet article s'est bien donné de garde de hasarder aucun précepte; il ne connaît que les exemples. Il a traduit quelques morceaux des poëtes étrangers, et s'en est tenu là, comme de raison, laissant à tout lecteur la liberté de conscience qu'il demande pour lui-même.

Vous avez très-bien fait de choisir un héros arrivé de la mer Glaciale. Nous n'en avons guère sur les bateaux de la Seine et de la Loire. Il est vrai que votre héros avait deux natures, il était moitié loupcervier et moitié homme; mais c'est l'homme que vous chantez.

Savez-vous ce qui s'est passé, il y a un an, sur son tombeau? L'impératrice de Russie y sit chanter un Te Deum en grec, pour la victoire navale dans

laquelle toute la flotte turque avait été détruite. Un archimandrite nommé Platon, aussi éloquent que celui d'Athènes, remercia Pierre le grand de cette victoire, et fit souvenir la Russie qu'avant lui on ne connaissait pas le nom de flotte dans la langue de ses vastes Etats. Cela vaut bien, Monsieur, nos sermons de Saint-Roch et de Saint-Euslache, et même nos itératives remontrances qui font tant de bruit chez les Velches.

Soyez sûr, Monsieur, que personne ne rend plus de justice que moi à votre génie et à vos sentimens, et que j'aime votre façon de penser autant que je hais la bassesse et la charlatanerie.

### LETTRE CCLXXXVII.

### A'M, ALLAMAND,

MINISTRE A CORZIER, PAYS DE VAUD EN SUISSE, PRESENTEMENT PROFESSEUR A LAUSANE.

A Ferney, 17 de juin.

UNE partie de ce que je désirais, Monsseur, est arrivée; je ne voulais que la tolérance, et, pour y parvenir, il fallait mettre dans tout leur ridicule les choses pour lesquelles on ne se tolérait pas.

Je vous affure que, le 30 de mai dernier, Calvin et le jésuite Garasse auraient été bien étonnés, s'ils avaient vu une centaine de vos huguenots dans mon village

Ii 4

devenu un lieu de plaisance, faire les honneurs de ce que nous appelons la fête de Dieu, élever deux beaux reposoirs, et leurs semmes assister à notre grand'messe pour leur plaisir. Le curé les remercia à son prône, et sit leur éloge.

Voilà ce que n'auraient fait ni le cardinal de

Lorraine, ni le cardinal de Guise.

Il est vrai que je ne suis pas encore parvenu à faire distribuer aux pauvres les trésors de Notre-Dame de Lorette, pour avoir du pain; mais ce temps viendra. On s'apercevra que tant de pierreries sont sort inutiles à une vieille statue de bois

pourri. Dic lapidibus istis ut panes fiant.

Il ne faut plus compter sur la prétendue ville de la tolérance qu'on voulait bâtir à Versoy. Elle n'existera qu'avec la ville de la diète européanne, dont l'abbé de Saint-Pierre a donné le plan; mais du moins il y a un village de libre en France, et c'est le mien. Quand je ne serais parvenu qu'à voir rassemblés chez moi, comme des frères, des gens qui se détestaient au nom de DIEU, il y a quelques années, je me croirais trop heureux.

Vous m'écrivîtes, il y a long-temps, Monsieur, que certaines brochures, dont l'Europe est inondée, ne feraient pas plus d'effet que les écrits de Tindal et de Toland; mais ces messieurs ne sont guère connus qu'en Angleterre. Les autres sont lus de toute l'Europe; et je vous réponds que, de la mer Glaciale jusqu'à Venise, il n'ya pas un homme d'Etat aujour-d'hui qui ne pense en philosophe. Il s'est fait dans les esprits une plus grande révolution qu'au seizième siècle. Celle de ce seizième siècle a été turbulente, la

nôtre est tranquille. Tout le monde commence à manger paisiblement son pain à l'ombre de son figuier, sans s'informer s'il y a dans le pain autre chose que du pain. Il est triste pour l'espèce humaine que, pour arriver à un but si honnête et si simple, il ait fallu percer dix-sept siècles de sottises et d'horreurs.

Adieu, Monsieur; je suis bien sâché que mon domicile, qui s'embellit tous les jours, soit si loin du vôtre; je voudrais que votre Jérusalem sût à deux pas de ma Samarie. Je vous embrasse sans cérémonie du meilleur de mon cœur, avec bien de l'estime et de l'amitié.

Je suis aveugle et mourant, mais les vingt-quatre lettres de l'alphabet sont à peu-près remplies.

## LETTRE CCLXXXVIII.

AMADAME

## LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

17 de juin.

MADAME,

Quoiqu'on ne m'écrive guère de Babylone, et que j'écrive encore moins, on m'a mandé que vous étiez malade; peut-être n'en est-il rien: mais, dans le doute, vous trouverez bon que je vous dise combien votre santé est précieuse à tous ceux qui ont des

1771.

1771.

yeux, des oreilles et une ame. Pour des yeux, je ne m'en pique pas; il n'y a plus qu'un degré entre votre petite-fille et moi. Mes oreilles ne sont pas malheureusement à portée de vous entendre; à l'égard de l'ame, c'est autre chose: je crois entendre de loin la vôtre devant laquelle la mienne est à genoux. Il n'y a point d'ame au monde qui puisse trouver mauvais qu'il y ait des ames sensibles, pleines de la plus respectueuse reconnaissance pour leurs biensaiteurs.

Soit que votre santé ait été altérée, soit que, vous et le grand-père de votre petite-fille, vous conserviez une santé brillante, je compte ne rien faire de mal à propos, en vous disant que votre soulier que je conserve me sera toujours le plus précieux de tous les bijoux; que les capucins de mon pays, et les sœurs de la charité, et tous les gens qui vont à présent pieds nuds, vous bénissent; que les horlogers, en émaillant leurs cadrans, et en les ornant de votre nom, vous fouhaitent des heures agréables; que les neiges des Alpes et du mont Jura se fondent quand on parle de vous; que tous ceux qui ont été comblés de vos bontés ne s'entretiennent que de leur reconnaissance; que sur les bords de l'Euphrate, comme fur ceux de l'Oronte, tous les bergers vous chantent fur leurs chalumeaux.

Cette églogue, Madame, ne pourrait déplaire qu'à ceux qui n'aiment ni Théocrite ni Virgile.

Pour moi, Madame, qui les aime passionnément, je vous dirai:

Ante leves ergo pascentur in athere cervi, Quam nostro illius labatur pectore vultus.

Vous entendez le latin, Madame, vous favez ce que cela veut dire.

1771.

Les cerfs iront paître dans l'air avant que j'oublie son visage. Les savans assurent que cela est fort élégant. Vous me direz, Madame, que je n'ai jamais vu votre visage. Je vous demande pardon, je le connais très-bien; carj'ai, comme vous favez, votre foulier et vos lettres; et, quand on connaît le pied et le style de quelqu'un, il faudrait être bien bouché pour ne pas connaître ses traits parfaitement. Je suis désespéré de ne les pas voir face à face, mais je présume que ce bonheur n'est pas fait pour moi.

Embellissez les bords de l'Oronte, tandis que je vais me faire enterrer vers le lac Leman, en vous présentant, à vous et à tout ce qui vous environne en Syrie, mon profond respect, mon inviolable reconnaissance, mon adoration de latrie ou du

moins d'hyperdulie

Le vieux radoteur aveugle, entre un lac et une montagne couverte de neige.

## LETTRE CCLXXXIX.

### A M. MARMONTEL.

21 de juin.

Ly a si long-temps, mon très-cher consrère, que je vous ai envoyé trois tomes des Questions sur l'encyclopédie, qu'il faut que vous ne les ayez pas reçus. J'en ai encore deux autres à mettre dans votre petite bibliothéque : et, comme il est souvent question de

vous dans ces volumes, j'ai fort à cœur que vous les ayez; mais je ne fais comment m'y prendre.

Je dois vous dire que vous avez dans le Nord une héroïne qui combat pour vous; c'est madame la princesse d'Aschkof, assez connue par des actions qui passeront à la postérité. Voici comme elle parle de votre chère sorbonne, dans son Examen du voyage de l'abbé Chape en Sibérie: ">, La sorbonne nous est con, nue par deux anecdotes intéressantes. La première,
, lorsqu'en l'année 1717, elle s'illustra en présen, tant à Pierre le grand les moyens de soumettre la

- Russie au pape; la seconde, par sa prudente et spi-
- ", rituelle condamnation du Bélisaire de monsieur
- >> Marmontel, en 1767. Vous pouvez juger, par ces >> deux traits, de la profonde vénération que tout
- , homme qui a le sens commun doit avoir pour un
- » corps aussi respectable, qui plus d'une fois a con-

, damné le pour et le contre. ,

J'ai eu deux jours cette très-étonnante princesse à Ferney; cela ne ressemble point à vos dames de Paris: j'ai cru voir *Thomyris* qui parle français.

Je vous prie, quand vous verrez quelque premier commis des bureaux, de lui demander pourquoi on parle notre langue à Moscou et à Yassi. Pour moi, je crois qu'on en a plus d'obligation à votre Bélisaire et autres ouvrages semblables, qu'à nos lettres de cachet.

Est-il vrai que nous aurons bientôt vos Incas? estce dans leur patrie qu'il faut chercher le bien-être? Je suis bien sûr que j'y trouverai le plaisir; c'est ce que je trouve rarement dans les livres qui me viennent de France: j'ai grand besoin des vôtres.

Avez-vous vu la Dunciade et l'Homme dangereux, &c., en trois volumes? Il y a bien de la différence entre chercher la plaisanterie et être plaisant.

Bonsoir, mon très-cher confrère; souvenez-vous de moi avec ceux qui s'en fouviennent, et aimez toujours un peu votre plus ancien ami. Madame Denis vous fait mille tendres complimens.

## LETTRE CCXC.

## A M. L'ABBÉ MIGNOT.

A Ferney, 24 de juin.

Du temps de la fronde, mon cher ami, on criait bien autrement contre les fages attachés à la bonne cause; mais, avec le temps, la guerre de la fronde fut regardée comme le délire le plus ridicule qui ait jamais tourné les têtes de nos Velches impétueux et frivoles.

Je ne donne pas deux années aux ennemis de la raison et de l'Etat pour rentrer dans leur bon sens.

Ie ne donne pas fix mois pour qu'on bénisse monfieur le chancelier de nous avoir délivrés de trois cents procureurs. Il y a vingt-quatre ans que le roi de Prusse en fit autant; cette opération augmenta le nombre des agriculteurs, et diminua le nombre des chenilles.

Vous avez fait une belle œuvre de surérogation, en remettant votre place de juge de la caisse d'amortissement, et je ne crois pas cette caisse bien garnie; mais enfin vous réfignez quatre mille livres d'appointement: cela est d'autant plus beau que la faction ne vous en faura aucun gré. Quand les esprits sont échaussés, on aurait beau faire des miracles, les pharisiens n'en crient pas moins Tolle; mais cela n'a qu'un temps.

Je vois la bataille avec tranquillité, du haut de mes montagnes de neige, et je lève mes vieilles mains au ciel pour la bonne cause. Je suis très-persuadé que monsieur le chancelier remportera une victoire

complète, et qu'on aimera le vainqueur.

Je suis fâché qu'on laisse courir plusieurs brochures peu dignes de la gravité de la cause, et du respect que l'on doit au général de l'armée. J'en ai vu une qu'on appelle Le coup de peigne d'un maître perruquier, dans laquelle on propose de faire mettre à Saint-Lazare tous les anciens conseillers du châtelet, et de les faire sesser les frères. Cette plaisanterie un peu grossière ne me paraît pas convenable dans un temps où presque tout le royaume est dans l'effervescence et dans la consternation.

Je serais encore plus fâché qu'on vous proposât, dans le moment présent, des impôts à enregistrer.

J'avoue que je ne conçois pas comment, après neuf années de paix, on a besoin de mettre de nouveaux impôts. Il me semble qu'il y aurait des ressources plus promptes, plus sûres et moins odieuses; mais il ne m'appartient pas de mettre le nez dans ce sanctuaire qui est plus rempli d'épines que d'argent comptant.

On parle d'un nouvel arrêté du parlement de Dijon, plus violent que le premier; mais je ne l'ai

point vu.

Il saut que je vous dise que j'ai un ami intime à

1771.

Angoulême : c'est M. le marquis d'Argence, non pas le d'Argens de Provence, qui a fait tant d'ouvrages; mais un brigadier des armées du roi, qui a beaucoup de mérite et beaucoup de crédit dans sa province. Il prétend que le préfidial de cette ville ne voulait point enregistrer, il prétend que je lui ai écrit ces mots: Le droit est certainement du côté du roi; sa sermeté et sa clémence rendront ce droit respectable. Il prétend qu'il a lu à ces messieurs mes deux petites lignes, et qu'il y a pris fon texte pour obtenir l'enregistrement.

Je ne crois point du tout être homme à servir de texte; je n'ai point cette vanité, mais j'ai beaucoup

de bonne volonté.

Nous sommes bien contens, votre sœur et moi, de votre Turquie. Nous ne pensons point du tout que le gouvernement des Moustapha, des Mahomet et des Orcan ait le moindre rapport avec notre monarchie gouvernée par les lois, et furtout par les mœurs. Votre conduite n'a certainement pas démenti vos opinions. Notre pauvre d'Ornoi me paraît toujours très-affligé. Il est heureux, il est jeune, le temps change tout.

Nous vous embrassons bien tendrement.

# 1771. LETTRECCXCI.

A M A D A M E

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

30 de juin.

CROYEZ-MOI, Madame, si quelque chose dépend de nous, tâchons tous deux de ne point prendre d'humeur. C'est ce que nous pouvons faire de mieux à notre âge, et dans le trisse état où nous sommes.

Vous me laissez deviner tout ce que vous pensez; mais pardonnez-moi aussi mes idées. Trouvez bon que je condamne des gens que j'ai toujours condamnés, et qui se sont souillés en cannibales du sang de l'innocent et du saible. Tout mon étonnement est que la nation ait oublié les atrocités de ces barbares. Comme j'ai été un peu persécuté par cux, je suis en droit de les détester; mais il me suffit de leur rendre justice. Rendez-la-moi, Madame, après cinquante années de connaissance ou d'amitié.

J'avais infiniment à cœur que votre grand'maman et son mari sussent persuadés de mes sentimens. Je ne vois pas pourquoi vous ne leur avez pas envoyé cette septième page; et il est très-triste pour moi qu'elle leur vienne par d'autres.

Votre dernière lettre me laisse dans la persuasion que vous êtes sâchée, et dans la crainte que votre grand'maman ne le soit; mais je vous avertis toutes deux que je m'enveloppe dans mon innocence; je n'ai

écouté

écouté que les mouvemens de mon cœur : n'ayant rien à me reprocher, je ne me justifierai plus. Il y a d'ailleurs tant de sujets de s'affliger qu'il ne s'en faut pas faire de nouveaux.

leurs tant de sujets de s'affliger qu'il ne s'en saut pas faire de nouveaux. Je n'aurai pas la cruauté d'être en colère contre vous. Je vous plains, je vous pardonne, et je vous souhaite

tout ce que la nature et la destinée vous resusent aussibien qu'à moi.

Pardonnez-moi de même l'affliction que je vous témoigne, en faveur de l'attachement qui ne finira qu'avec ma vie, laquelle finira bientôt, V.

### LETTRE CCXCII.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

1 de juillet.

JE n'écris plus; je suis devenu en peu de temps incapable de tout; je suis tombé très-lourdement après avoir fait encore quelques tours de passe-passe.

Mon cher ange est prie de me renvoyer les Pélopides de ce jeune homme; car je ne veux plus entendre parler de ces momeries dans un temps où le goût est entièrement perdu à la cour et égaré à la ville. Il ne reste plus rien du dernier siècle; il est enterré et je m'enterre aussi.

Je remercie infiniment madame d'Argental d'avoir fait parvenir à madame Corbi les imprécations contre les cannibales en robe, qui se sont souillés tant de sois du sang innocent, et qu'on a la bêtise de regretter. Il

Corresp. générale. Tome X. \* K k

était digne de notre nation de singes de regarder nos 1771. assassins comme nos protecteurs. Nous sommes des mouches qui prenons le parti des araignées.

Je sais bien qu'il y a des torts de tous les côtés; cela ne peut être autrement dans un pays sans principes

et sans règles.

On dit que les fortunes des particuliers se sentiront de la consusion générale; il le saut bien, et je m'y attends. Ma colonie sera détruite, mes avances perdues, toutes mes belles illusions évanouies.

Je crois que mon ange a été sollicité de parler à M. de Monteynard, en faveur de douze mille braves gens qui sont, je ne sais pourquoi, esclaves de vingt chanoines. On ne sait point à Paris qu'il y a encore des provinces où l'on est sort au dessous des Casres et des Hottentots.

Mon cher ange aura fans doute fait sentir à M. de Monteynard tout l'excès d'horreur et de ridicule que douze mille hommes, utiles à l'Etat, soient esclaves de vingt fainéans, chanoines, remués de moines. M. de Monteynard a trop de raison pour ne pas être révolté d'un si abominable abus.

Que dirai-je d'ailleurs à mes anges, du fond de mes déserts? qu'il y a deux solitaires qui leur sont attachés plus tendrement que jamais et pour toute leur vie. V.

#### LETTRE CCXCIII.

1771.

## A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 20 de juillet.

N est donc, mon héros, à Paris comme à Rome, parens contre parens. La différence est qu'il s'agissait chez les Romains de l'empire du monde et de ses bribes, et que chez les Velches il ne s'agit, comme à leur ordinaire, que de billevesées. Je crois pourtant que, s'il y a un bon parti, vous l'avez pris: et ce qui me persuade que ce parti est le meilleur, c'est qu'il n'est pas assurément le plus nombreux.

Je me trouve, Monseigneur, réformé à votre suite dans ma chétive petite sphère. J'ai deux neveux qui ont chacun un grand crédit dans l'ancien et le nouveau parlement. l'ai donné mon suffrage au nouveau, mais je n'y ai pas eu grand mérite. Il y a long-temps que les Calas, les chevalier de la Barre, les Lalli, &c. &c. m'ont brouillé avec les tuteurs des rois; et j'ai toujours mieux aimé dépendre du descendant de Robert le fort, lequel descendait par semmes de Charlemagne. que d'avoir pour rois des bourgeois mes confrères. Je suis bien sûr que toute leur belle puissance intermédiaire, l'unité, l'indivisibilité de tous les parlemens ne m'auraient jamais fait rendre un sou de deux cents mille livres d'argent comptant que M. l'abbé Terrai m'a prises un peu à la Mandrin, dans le coffre-sort de M. Magon. Je lui pardonne cette opération de housard . s'il ne nous prend pas tout le reste.

1771.

C'est surtout cette aventure qui a dérangé ma pauvre colonie. Elle était née sous la protection de M. le duc de Choiseul, elle est tombée avec lui. On avait établi chez moi trois manufactures qui travaillaient pour l'Espagne, pour la Turquie, pour la Russie. Il était assez beau de voir entrer de l'argent en France par les travaux d'un misérable petit village. Tout cela va tomber, si je ne suis pas secouru. Les secours que je demandais n'étaient que le payement de ce qu'on me doit, et qu'on avait promis de me payer. Je prositerai de vos bontés. J'écrirai à M. l'abbé de Blet. Si on me resuse l'aumône, je n'aurai pas du moins à me reprocher de ne l'avoir pas demandée.

Je m'étais figuré que mon héros habiterait uniquement Versailles; mais je vois qu'il veut encore jouir de son beau palais de Paris, où probablement j'aurai

le malheur de ne lui faire jamais ma cour.

J'ai pris la liberté de recommander à madame la duchesse d'Aiguillon une dame de qualité de Franche-Comté, madame la comtesse de Beaufort; et cette liberté, qui serait ridicule dans d'autres circonstances, porte son excuse dans l'étonnante aventure dont cette dame est la victime. Un coquin de prêtre, d'ailleurs très-scandaleux, et mort de ses débauches et d'une sièvre maligne, a déclaré en mourant que M. le comte de Beaufort l'avait assassiné.

M. de Beaufort, ancien officier, père de six enfans, et reconnu pour un des plus honnêtes gentilshommes de la province, a été décrété de prise de corps, et sa semme d'ajournement personnel. Les prêtres se sont ameutés, ils ont ameuté le peuple, M. de Beaufort a été obligé de s'ensuir pour laisser passer le torrent. Il

ne demande qu'un fauf conduit d'un mois, pour avoir le temps de préparer ses désenses. J'ignore si on peut obtenir cela de monsieur le chancelier. Si vous pouviez protéger madame de Beaufort dans cette cruelle affaire, vous feriez une action digne de vous.

1771

Cela ressemble à l'aventure de ce la Frenaye qui se tua chez madame de Tençin, pour lui faire pièce. Ma destinée est de prendre le parti des opprimés. Je plaide actuellement au conseil du roi pour douze mille hommes bien faits, que vingt chanoines prétendent être leurs esclaves, et que je soutiens n'appartenir qu'au roi. Ces petites affaires-là tiennent la vieillesse en haleine, et repoussent l'ennui qui cherche toujours à s'emparer des derniers jours d'un pauvre homme.

Je ne renonce d'ailleurs ni aux vers ni à la prose; et, si vous étiez premier gentilhomme d'année, je vous importunerais, moi tout seul, plus que quatre jeunes gens. Je suis pourtant aveugle, non pas comme madame du Deffant, mais il s'en saut très-peu. Madame de Boisgelin, qui m'a vu dans cet état, m'a recommandé, avec son frère l'archevêque d'Aix, à l'oculiste Grandjean. Il serait plaisant qu'un archevêque me rendît la vue.

Je demande bien pardon à mon héros de l'entretenir ainsi de mes misères, mais il a voulu que je lui écrivisse. Il est assez bon pour me dire que ces misères l'amusent; je ne suis pas assez vain pour m'en slatter; ainsi je sinis avec le plus prosond respect et le plus tendre attachement. V.

## LETTRE CCXCIV.

1771.

#### AMADAME

## LA MARQUISE DU DEFFANT.

29 de juillet.

Die u soit béni, Madame! votre grand'maman me rend justice, et vous me la rendez. Je ne crains plus de déplaire à une ame aimable, juste et biensesante, pour avoir élevé ma voix contre des êtres mal-sesante tinjustes, qui dans la société ont toujours été insupportables, et dans l'exercice de leur charge, tantôt des assassins et tantôt des séditieux.

Je suis dans un âge et dans une situation où je puis dire la verité. Je l'ai dite sans rien attendre de personne au monde, et soyez sûre que je ne demanderai jamais rien à personne, du moins pour moi, car je

n'ai jusqu'ici demandé que pour les autres.

Si M. Walpole est à Paris, je vous prie de lui donner à lire la page 76 de la feuille que je vous envoie; il y est dit un petit mot de lui. J'ai regardé son sentiment comme une autorité, et ses expressions comme un modèle. Cette seuille est détachée du septième tome des Questions sur l'encyclopédie, que vous ne connaissez ni ne voulez connaître. On a déjà fait quatre éditions des six premiers volumes, comme on a fait quatre éditions de ce grand dictionnaire qui est à la bastille. Il est en prison dans sa patrie; mais l'Europe est encyclopédisse. Vous me répondrez comme une héroïne de Corneille à Flaminius:

Le monde sous vos lois! ah, vous me seriez peur, S'il ne s'en sallait pas l'Arménie et mon cœur!

1771.

Ne confondez pas, je vous prie, l'or faux avec le véritable Je vous abandonne tout l'alliage qu'on a mêlé à la bonne philosophie. Nous rendons justice à ceux qui nous ont donné du vrai et de l'utile; soyons ce que le parlement devrait être, équitables et sans esprit de parti; réunissons-nous dans cette sainte religion qui consiste à vouloir être juste, et à ne voir (autant qu'on le peut) les choses que comme elles sont.

Si vous daignez vous faire lire la feuille que je vous envoie (laquelle n'est qu'une épreuve d'imprimeur), vous verrez qu'on y soule aux pieds tous les préjugés

historiques.

Il y a d'autres articles sur le goût, tous remplis de traductions en vers, des meilleurs morceaux de la poësse italienne et anglaise. Cela aurait pu vous amuser autresois; mais vous avez traité tout ce qui regarde l'Encyclopédie, comme vous avez traité mon impératrice Catherine. Vous êtes devenue turque, pour n'être pas de mon avis.

Avouez du moins qu'on lit l'Encyclopédie à Moscou, et que les slottes d'Archangel sont dans les mers de la Gréce. Avouez que Catherine a humilié l'empire le plus sormidable, sans mettre aucun impôt sur ses sujets; tandis qu'après neuf ans de paix, on nous prend nos rescriptions sans nous rembourser, et qu'on accable d'un dixième le revenu de la veuve et de l'orphelin.

A propos de justice, Madame; vous souvenez-vous des quatre épîtres sur la Loi naturelle? Je vous en parle, parce qu'un prélat étranger, étant venu chez moi, m'a

dit que non-seulement il les avait traduites, mais qu'il 1771. les prêchait. Je lui ai répondu que Me Pasquier, l'oracle du parlement, les avait fait brûler par le bourreau de son parlement. Il m'a promis de faire brûler Pasquier, si jamais il passe par ses terres.

# LETTRE CCXCV.

#### A LA MEME.

De ma maison de quinze-vingt à la vôtre, 9 d'auguste.

Cela est bientôt dit, Madame; mais cela n'est pas si aisé à faire. Vos confiseurs de Paris s'opposent à ce commerce. Il n'a jamais été si difficile d'envoyer un pot de marmelade dans votre pays, lorsque toute l'Europe en mange. Si M. Walpole demeurait encore quelquesois en France, on pourrait lui en envoyer; car je ne crois pas qu'on soit assez hardi chez vous pour saisir les consitures d'un ministre anglais.

Quand vous verrez votre grand'maman, je vous prie de me mettre à ses pieds. Elle m'a pardonné mon goût pour Catherine; elle me pardonnera bien la juste horreur que j'ai eue de tout temps pour les pédans qui firent la guerre des pots de chambre au grand Condé, et qui ont assassiné un pauvre chevalier de ma connaissance.

Passez-moi l'émétique, Madame, et je vous passerai la saignée. Je vous sacrisserai une demi-douzaine de

philosophes, abandonnez-moi autant de pédans barbares, vous ferez encore un très-bon marché.

771.

Ne m'aviez-vous pas mandé, dans une de vos dernières lettres, que les nouveaux règlemens de finance vous avaient fait quelque tort? ils m'en ont fait beaucoup, et j'ai bien peur que cela ne dérange la pauvre petite colonie que j'avais établie au pied des Alpes. Je crois que la France est le pays où il doit y avoir le plus d'amis; car, après tout, l'amitié est une consolation, et on a toujours besoin en France de se consoler.

Ma plus grande consolation, Madame, a toujours été la bonté dont vous m'avez honoré dans tous les temps. Vous savez si je vous suis attaché, et si je ne compterais pas parmi les plus beaux momens de ma vie le plaisir de vous entendre; car, grâce à nos yeux, nous ne pouvons guère nous voir.

Je ne peux vous dire, Madame, que je vous aime comme mes yeux; mais je vous aime comme mon ame, car je me suis toujours aperçu qu'au sond mon ame pensait comme la vôtre.

# LETTRE CCXCVI.

### A M. CHRISTIN.

19 d'auguste.

COURAGE, mon cher philosophe; vous attendrez un peu long-temps, mais vous gagnerez la bataille. On a fort applaudi à celle que l'ancien parlement de Besançon a perdue. Ne manquez pas, je vous prie, de mettre une feuille de laurier dans votre lettre, quand vous m'apprendrez le gain-du procès des esclaves. Il faut qu'à votre retour vous ayez une place de conseiller; personne ne la mérite mieux que vous.

Madame de Beaufort demande à monsieur le chancelier la grâce de son mari, lequel ne demandait qu'un sauf-conduit. Je crois que cela dépendra des insormations. On prétend qu'il y a double sacrilége et simple assassinat. Double sacrilége, parce qu'il y a meurtre de prêtre dans une église; assassinat, parce qu'ils étaient deux, le comte de Beaufort et un jeune avocat, lesquels ont tous deux pris la fuite. L'avocat Losseau de Lyon, qui était à Genève, avait commencé un beau sactum en saveur de M. de Beaufort. Il prétendait que le prêtre n'était mort que pour faire niche à l'accusé. Il a rengainé son factum, et il est allé à Paris. J'espère que monsieur votre frère aura bientôt un bon emploi, et que vous reviendrez bientôt victorieux à Saint-Claude revoir votre petite maîtresse.

Je vous embrasse le plus tendrement du monde.

## LETTRE CCXCVII.

1771.

#### A M. FORMEY,

SECRETAIRE PERPETUEL DE L'ACADEMIE DE BERLIN.

A Ferney, 26 d'auguste.

E n'ai qu'une idée fort confuse, Monsieur, de la tragédie dont vous me parlez. Il me semble que Lothaire avait tort avec sa semme, mais que le pape avait plus grand tort avec lui: C'est un de nos grands ridicules que la barrette d'un pape prétende gouverner de droit divin la braguette d'un prince. Les Orientaux sont bien plus sages que nous; leurs prêtres ne se mêlent point du férail des fultans.

Je fais affurément plus de cas du Condé de Reinsberg que de tous les papes de Rome, sans y comprendre St Pierre qui n'a jamais été dans ce pays-là. Je vois avec grand plaisir qu'il daigne mêler les lauriers d'Apollon à ceux de Mars. Il jouit d'un bien plus grand avantage, il a pour lui les cœurs de toute l'Europe. Tout ce que vous dites de la vie qu'il mène à Reinsberg me confirme dans mon idée que les arts et la gloire se font réfugiés vers le Nord.

Vous m'apprenez, Monsieur, que vous avez environ deux ans plus que moi, et vous prétendez que vous finirez bientôt votre carrière. Pour moi, qui suis un jeune homme de foixante et dix-huit ans, je vous avoue que j'ai déjà fini la mienne. Je suis devenu aveugle, et c'est être véritablement mort, surtout dans

une campagne où il n'y a d'autre beauté que celle de 1771. la vue.

Je vous assure que je suis très-touché de la lettre que vous m'écrivez; elle me fait espérer que vous aurez quelque pitié de moi dans mon oraison sunèbre. Vous me reprocherez de n'avoir cru ni aux monades ni à l'harmonie préétablie, mais il faudra bien que vous conveniez que j'ai été l'apôtre de la tolérance.

J'ai établi, Dieu merci, chez moi cinquante familles huguenottes qui vivent comme frères et sœurs, avec les familles papistes, et je souhaite que les Velches fassent en grand ce que moi allobroge j'ai fait en petit. Comme je ne peux plus jouer la comédie, j'ai changé mon théâtre en manufacture; c'est ainsi que j'expie mes péchés. Vous me direz que je me vante, au lieu de me confesser; mais j'avoue mon péché d'orgueil, et mon orgueil est de vous plaire.

Adieu, Monsieur; conservez vos yeux et votre appétit tandis que je perds tout cela. Conservez-moi aussi vos bontés qui m'ont fait un plaisir extrême.

Le vieux malade de Ferney.

# LETTRE CCXCVIII. 1771.

#### A M. DE LA HARPE.

A Ferney, 4 de septembre.

I L déclare qu'il ne se chargera pas de porter la parole divine, si on lui donne des soutiens qui la déshonorent, et qu'il ne parlera au nom de DIEU et du roi que pour saire aimer l'un et l'autre.

Le monarque a dit: Je vous donne mon sils; et les peuples disent: Donnez-nous un père.

Et le portrait de l'enthousiasme, et celui de madame de Maintenon, si vrais, si sins et si sublimes; et cette admirable pensée de sentiment, il est trisse de représenter le génie persécutant la vertu; et cet ignorant Louis XIV, moins blessé peut-être des maximes des saints, que des maximes du Télémaque; et cette soule de peintures qui attendrissent, et de traits de philosophie qui instruissent: tout cela, mon cher ami, est admirable; c'est le génie du grand siècle passé, fondu dans la philosophie du siècle présent.

Je ne sais pas si vous êtes entré actuellement dans l'académie, mais je sais que vous êtes tout au beau milieu du temple de la gloire.

Votre discours est si beau que le cardinal de Fleuri vous aurait persécuté, mais sourdement et poliment, à son ordinaire. Il ne pouvait sousserir qu'on aimât l'aimable Fénélon. J'eus l'imprudence de lui demander un jour s'il sesait lire au roi le Télémaque; il rougit, il me répondit qu'il lui sesait lire de meilleures choses, et il ne me le pardonna jamais.

Ce fut un beau jour pour l'académie, pour la 1771. famille de cet homme unique, et furtout pour vous. M. d'Alembert avec sa petite voix grêle est un excellent lecteur; il fait tout sentir, sans avoir l'air du moindre artisce. J'aurais bien voulu être là; j'aurais versé des larmes d'attendrissement et de joie.

Il ne manque à votre pièce de poësse qu'un sujet aussi intéressant; elle est également belle dans son genre. Je suis enchanté de ces deux ouvrages et de vous. J'en fais mon compliment, du sond de mon cœur, à madame votre semme.

M. le duc de Choiseul sera flatté de voir ses bienfaits si heureusement justissés.

M. de l'Elang, avocat, l'un de vos admirateurs, m'a écrit votre triomphe. Je ne puis lui répondre aujourd'hui, je suis trop malade. Il vous voit souvent, sans doute; je vous prie de le remercier pour moi.

Embrassez bien tendrement l'illustre d'Alembert. Il est donc associé à M. Duclos; ils doivent tous deux vous ouvrir les portes d'un fanctuaire dont ils sont de très-dignes prêtres. Les Thomas et les Marmontel n'ont-ils pas pris une part bien véritable à vos honneurs? Réunissons tous pour écraser l'envie.

Madame Denis est aussi sensible que moi à votre gloire.

### LETTRE CCXCIX.

177 I.

## A M. DE BORDES, a Lyon.

13 de septembre.

Mon cher philosophe, j'ai eu l'honneur de voir votre filleule, et j'ai reconnu son parrain : elle en a l'esprit et les grâces. Que n'êtes-vous le parrain de toute la ville de Lyon! J'ai presque oublié mon âge et mes souffrances en voyant madame de Labévière.

On m'a mandé qu'on avait puni dans Lyon, d'un supplice égal à celui de Damiens, un homme qui avait assassiné sa mère; que ce spectacle attira une soule prodigieuse; et que, le lendemain, quand on pendit un pauvre diable, il n'y eut personne : cela sait voir évidemment pourquoi l'on court depuis quelque temps aux tragédies dans le goût anglais.

Je viens d'apprendre que vous n'avez point reçu des Questions qu'il n'appartient qu'à vous de résoudre, et qu'un génevois, qui s'était chargé de vous les rendre, n'a point passé par Lyon, comme il m'en avait flatté; je répare cette faute, et j'en commets peut-être une plus grande en vous envoyant des choses peu dignes de vous : mais, si l'auteur des Questions pense peu, il pourra vous faire penser beaucoup. Il y a bien des morceaux où il ne dit rien qu'à moitié; et vous suppléerez aisément à tout ce qu'il n'a osé dire.

Vous m'attribuez, mon cher philosophe, trop de talens dans vos jolis vers. Vous prétendez

1711:

Qu'avec trop de largesse De m'enrichir la nature a pris soin. — Peu de ducats composent ma richesse; Mais ils sont tous frappés à votre coin.

Il me femble que je pense absolument comme vous fur tous les objets qui valent la peine d'être examinés.

Ayez bien soin de votre santé, c'est-là ce qui en vaut la peine. Je vous embrasse sans cérémonie; les philosophes n'en sont point, les amis encore moins.

#### LETTRE CCC.

## A M. MILLE,

Auteur d'un Abrégé chronologique de l'histoire de Bourgogne.

A Ferney, le 13 de septembre.

Un vieux malade demi-bourguignon a reçu, Monfieur, avec un extrême plaisir votre Histoire de Bourgogne, et vous en remercie avec autant de reconnaissance. Mes remercîmens tombent d'abord sur votre
dissertation contre dom Titrier, que je viens de lire. Il
ferait bien à désirer que toutes ces usurpations, qui ne
sont que trop prouvées, sussent ensin rendues à l'Etat.
Dom Titrier a travaillé dans toutes les provinces de
l'Europe, et particulièrement dans la Franche-Comté
où nous plaidons actuellement contre lui. Ses titres
n'étant pas de droit humain, il prétend qu'ils sont de
droit divin; mais nous sommes assurés qu'ils sont de

droit

droit diabolique, et nous espérons que le diable en habit de moine ne gagnera pas toujours sa cause.

l'ai l'honneur d'être. &c.

## LETTRE CCCI.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

20 de septembre.

Voici ce que le vieux folitaire, le vieux malade, le vieux radoteur dit à fon cher ange.

1°. Il a reçu la lettre du 14 de septembre.

- 2°. M. de la Ferté ne fait pas que, de ces deux portraits, l'un est de madame la dauphine, et l'autre de la reine de Naples : ce qui me fait soupçonner que ces deux portraits ne sont pas trop ressemblans. Puisque mon cher ange est lié avec M. de la Ferté, je le prie, au nom de ma petite colonie, de vouloir bien nous recommander à lui; elle fournira tout ce qu'on demandera, et à très-bon marché.
- 3°. Le jeune auteur des Pélopides m'a montré sa nouvelle leçon qui est fort différente de la première. Il est honteux de son ébauche; il vous prie instamment de la renvoyer, et de nous dire comment il faut s'y prendre pour vous faire tenir la leçon véritable.
- 4°. M. Lantin le bourguignon se flatte toujours que le célèbre le Kain prendra son affaire d'Afrique en confidération.
  - 5°. Si, dans l'occasion, mon cher ange peut faire Corresp. generale. Tome X. \* Ll

quelque éloge de nos colonies à M. le duc d'Aiguillon, il nous rendra un grand service. Figurez-vous que nous avons fait un lieu considérable d'un méchant hameau où il n'y avait que quarante misérables dévorés de pauvreté et d'écrouelles. Il a fallu bâtir vingt maisons nouvelles de fond en comble. Nous avons actuellement quatre fabriques de montres, et trois autres petites manufactures. Loin d'avoir le moindre intérêt dans toutes ces entreprises, je me suis ruiné à les encourager, et c'est cela même qui mérite la protection du ministère. Le simple historique d'un désert affreux, changé en une habitation florissante et animée, est un sujet de conversation à table avec des ministres. M. le duc de Choiseul avait daigné acheter quelquesunes de nos montres pour en faire des présens au nom du roi. Nos fabriques les vendent à un grand tiers meilleur marché qu'à Paris. Presque tous les horlogers de Paris achètent de nous les montres qu'ils vendent impudemment sous leur nom, et sur lesquelles ils gagnent non-seulement ce tiers, mais très-souvent plus de moitié. Tout cela fera très-bon à dire quand on traitera par hasard le chapitre des arts.

6°. Je ne demande point à mon cher ange le secret de Parme; mais je m'intéresse infiniment à M. de Félino; on dit que ce sont les jésuites qui ont trouvé le secret de le persécuter. Il est certain que, si les jésuites étaient relégués en enser, ils y cabaleraient; jugez de

ce qu'ils doivent faire étant à Rome.

7°. Je vous prie de présenter mes respects à votre voisin.

8°. Comment mon autre ange se porte-t-elle? a-t-elle repris toute sa santé? sa poitrine et son estomac sont-ils

bien en ordre? vous amusez-vous tous deux, et madame Vestris entre-t-elle dans vos plaisirs?

Je me mets plus que jamais sous les ailes de mes anges. V.

### LETTRE CCCII.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 23 de septembre.

Je n'ai pas été assez impudent pour oser interrompre mon héros dans son expédition de Bordeaux; mais, s'il a un moment de loisir, qu'il me permette de l'ennuyer de mes remercîmens pour la bonté qu'il a eue dans mes petites affaires avec les héritiers de madame la princesse de Guise et avec mon heros luimême.

Vous avez de plus, Monseigneur, la bonté de me protéger auprès de M. le duc d'Aiguillon. Je ne savais pas, quand j'eus l'honneur de vous écrire, qu'il sût ensin décidé que Versoy, dont il était question, serait entièrement dans le département de M. le duc de la Vrillière. Je l'apprends, et je me restreins à demander les bontés de M. le duc d'Aiguillon pour la colonie que j'ai établie. Elle est assez considérable pour attirer l'attention du ministère, et pour mériter sa protection dans le pays étranger. Son commerce est déjà trèsétendu. Elle travaille avec succès, et ne demande, ni ne demandera aucun secours d'argent à M. l'abbé

Terrai. Je désire seulement qu'on daigne la recom1771. mander à Paris à M. d'Ogny, intendant général des
postes, et en Espagne à M. le marquis d'Ossun, qui
nous ont rendu déjà tous les bons offices possibles,
et que je craindrai encore moins d'importuner quand
ils sauront que le ministre des affaires étrangères veut
bien me protéger.

J'ai étéentraîné dans cette entreprise assez grande, par les circonstances presque sorcées où je me suis trouvé; et je ne demande, pour assurer nos succès, que ces bontés générales qui ne compromettent personne.

C'est dans cet esprit que j'écris à M. le duc d'Aiguillon, et que je me renomme de vous dans ma lettre; j'espère que vous ne me démentirez pas. Il ne s'agit, encore une sois, que de me recommander à M. le marquis d'Ossur et à M. d'Osny. Si vous voulez bien lui en écrire un petit mot, je vous en aurai beaucoup d'obligation.

Je vous demande bien pardon de vous fatiguer de cette bagatelle; mais, après tout, c'est un objet de commerce intéressant pour l'Etat, et qui augmente la population d'une province. Vous êtes si accoutumé à faire du bien dans celle que vous gouvernez, que vous ne trouverez pas ma requête mal placée.

Conservez vos bontés, Monseigneur, à votre plus ancien courtisan, qui vous sera attaché avec le plus tendre respect jusqu'au dernier moment de sa vie. V.

#### LETTRE CCCIII.

177.1.

#### A MILORD CHESTERFIELD.

A Ferney, le 24 de septembre.

Des cinq sens que nous avons en partage, milord Huntingdon dit que vous n'en avez perdu qu'un seul; et que vous avez un bon estomac, ce qui vaut bien une paire d'oreilles.

Ce serait peut-être à moi de décider lequel est le plus trifte d'être fourd ou aveugle, ou de ne point digérer. Je puis juger de ces trois états en connaissance de cause; mais il y a long-temps que je n'ose décider sur les bagatelles, à plus sorte raison fur des choses si importantes. Je me borne à croire que, fi vous avez du soleil dans la belle maison que vous avez bâtic, vous aurez des momens tolérables. C'est tout ce qu'on peut espérer à l'âge où nous sommes, et niême à tout âge. Cicéron écrivit un beau traité sur la vieillesse, mais il ne prouva point son livre par les saits; ses dernières années furent très-malheureuses. Vous avez vécu plus longtemps et plus heureusement que lui. Vous n'avezeu affaire ni à des dictateurs perpétuels ni à des triumvirs. Votre lot a été et est encore un des plus désirables dans cette grande loterie où les bons billets font si rares, et où le gros lot d'un bonheur continu n'a été encore gagné par personne.

Votre philosophie n'a jamais été dérangée par des chimères qui ont brouillé quelquesois des cervelles, d'ailleurs assez bonnes. Vous n'avez jamais été, dans 1771. aucun genre, ni charlatan ni dupe des charlatans; et c'est ce que je compte pour un mérite très-peu commun qui contribue à l'ombre de félicité qu'on peut goûter dans cette courte vie. &c.

# LETTRE CCCIV.

#### A M. DE LA HARPE,

Le 26 de septembre.

Je suis assurément bien étonné et bien consondu, mon cher ensant. Je ne l'aurais pas été, si on vous avait donné une place à l'académie, avec une pension; c'était-là ce qu'on devait attendre. Je viens d'écrire à un homme qui peut servir et nuire; mais je crains bien que ce ne soit Marion Delorme qui écrit en saveur de Ninon, et qu'on ne les envoye toutes deux saire pénitence aux Magdelonettes.

Je fouhaite, pour l'honneur de la nation, que cette affaire s'assoupisse; elle deviendrait encore plus ridicule que celle de Bélisaire: mais il y a long-temps que le ridicule ne nous effraic point. Je suis sûr que, si vos succès vous donnent des ennemis, ils vous donneront des protecteurs. Tous ceux qui vous ont couronné sont intéresses à affermir votre couronne. Tous les parens de Télémaque et de Calypsa prendront votre parti. Ce petit ouvrage

augmentera votre célébrité. Courage, il faut combattre. Si on s'obstine à vous chicaner, il sera beau 1771. de dire: l'imite mon héros, j'aime la vertu, et je me foumets.

#### LETTRE CCCV.

# M. AUDIBERT, à Marseille.

A Ferney, 2 d'octobre.

**M**ILLE remercîmens, Monfieur, de toutes vos bontés; c'est en avoir beaucoup que de daigner descendre, comme vous faites, dans toutes les minuties de ma cargaison. Je sélicite de tout mon cœur vos Marfeillois d'avoir si bien profité de la mauvaise spéculation des Anglais, et de faire si bien leurs affaires avec les Ottomans qui font fort mal les leurs. Moi qui vous parle, je foutiens actuellement un commerce que j'ai établi entre Ferney et la fublime Porte. J'ai envoyé à la fois des montres à sa Hautesse Moustapha et à sa Majesté impériale russe qui bat toujours sa pauvre Hautesse; et je fais bien plus de cas de ma correspondance avec Catherine II qu'avec le commandeur des croyans. C'est une chose fort plaisante que j'aye bâti vingt maisons dans mon trou de Ferney pour les artistes de Genève qu'on a chasses de leur patrie à coups de fusil. Il se fait actuellement, dans mon village, un commerce qui s'étend aux quatre parties du monde; je n'y ai d'autre intérêt que celui de le faire fleurir à mes dépens. J'ai trouvé qu'il était affez beau de 1771. fe ruiner ainsi de fond en comble avant que de mourir.

Voudriez-vous bien, Monsieur, quand vous serez de loisir, me mander s'il est vrai que la flotte russe ait brûlé toute la flotte turque dans le port de Lemnos, qu'Ali-bey ait repris Damas et Jérusalem la sainte; si le comte Orlos a repris le Négrepont, et si Raguse s'est mise sous la protection du saint Empire romain?

Le commerce de Marseille ne souffre-t-il pas un peu de toutes ces brûlures et de tous ces ravages?

Je vous reitère mes remercîmens et tous les sentimens avec lesquels, &c.

# L E T T R E G C C V, I.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

rr d'octobre.

Mon cher ange, votre lettre du 30 de septembre m'a trouvé bien affligé. On dit que les vieillards sont durs; j'ai le malheur d'être sensible comme si j'avais vingt ans. Le soufflet donné à la Harpe et à notre académie est tout chaud sur ma joue.

Ma colonie qui n'est plus protégée me donne de très-vives alarmes. Je me suis ruiné pour l'établir et pour la soutenir; j'ai animé un pays entièrement mort; j'ai sait naître le travail et l'opulence dans le séjour de la misère, et je suis à la veille de voir tout mon ouvrage détruit; cela est dur à foixante et dix-huit ans.

1771.

La situation très-équivoque dans laquelle est ma colonie, par rapport à Pétersbourg où elle avait de très-gros fonds, me met dans l'impossibilité de rien faire à présent pour mademoiselle Daudet : c'est encore pour moi une nouvelle peine.

Si la retraite de M. de Félino avait pu produire quelque chose de désagréable pour vous, jugez combien j'aurais été inconsolable.

l'ai commandé vos deux montres telles que vous les ordonnez; vous les aurez probablement dans quinze jours.

Mon jeune homme vous enverrait bien aussi les Pélopides, qui font très-différens de ceux qui font entre vos mains; mais, malgré toute la vivacité de son âge, il sait attendre. Vous auriez aussi la solie Ninon, et vous ne seriez peut - être pas mécontent de la docilité de ce jeune candidat; mais le temps ne me paraît guère favorable.

Ma pauvre colonie occupe actuellement toute mon attention. Cent personnes dont il faut écouter les plaintes et foulager les besoins, d'assez grandes entreprises près d'être détruites, et l'embarras des plus pénibles détails, font un peu de tort aux belleslettres. Je vous demande en grâce de parler à M. le duc d'Aiguillon; vous le pouvez, vous le voyez les mardi; je ne vous demande point de vous compromettre, j'en suis bien éloigné. Je lui ai écrit, je lui ai demandé en général sa protection; j'ose dire qu'il me la devait : il ne m'a point fait de réponse; ne pourriez-vous pas lui en dire un mot?

ferait-il possible que les bontés de M. le duc de 1771. Choiseul pour ma colonie m'eussent fait tort, et que je fusse à la fois ruiné et opprimé pour avoir fait du bien? cela serait rude. Il vous est assurément très-aisé de favoir, dans la conversation, s'il est favorablement disposé ou non. Voilà tout ce que je conjure votre amitié de faire le plutôt que vous pourrez, dans une occasion si pressante. Si M. le maréchal de Richelieu était à Versailles, il pourrait lui en dire quelques mots, c'est-à-dire, en faire quelques plaisanteries, tourner mon entreprise en ridicule, se bien moquer de moi et de ma colonie; mais mon cher ange fentira mon état férieusement, et le fera fentir : c'est en mon cher angé que j'espère. Je parlerai belles-lettres une autre fois ; je ne parle aujourd'hui que tristesse et tendresse.

Mille respects à madame d'Argental.

# LETTRE CCCVII.

# A M. DE POMARET.

14 d'octobre.

Le vieux malade, Monsieur, est bien sensible à votre souvenir. Le ministère est trop occupé des parlemens pour songer à persécuter les dissidens de France. On laisse du moins sort tranquilles ceux que j'ai recueillis chez moi; ils ne payent même aucun impôt, et j'ai obtenu jusqu'à présent toutes les facilités possibles pour leur commerce.

le présume qu'il en est ainsi dans le reste du royaume. On s'appesantit plus sur les philosophes 1771. que sur les réformés; mais, si les uns et les autres ne parlent pas trop haut, on les laissera respirer en paix; c'est tout ce que l'on peut espérer dans la fituation présente. Le gouvernement ne s'occupera jamais à déraciner la superstition; il sera toujours content, pourvu que le peuple paye et obeiffe. On laissera le prépuce de Jésus-Christ dans l'églife du Puy en Velai, et la robe de la vierge Marie dans le village d'Argenteuil. Les possédés qui tombent du haut-mal iront hurler la nuit du jeudifaint dans la Sainte-Chapelle de Paris, et dans l'églife de Saint-Maur; on liquésiera le sang de St Janvier à Naples. On ne se souciera jamais d'éclairer les hommes, mais de les affervir. Il y a long-temps que, dans les pays despotiques, sauve qui peut est la devise des sujets.

# LETTRE CCCVIII.

# AMADAME

#### LA DUCHESSE DOUAIRIERE D'AIGUILLON.

A Ferney, 16 d'octobre.

MADAME,

Le vous ai importunée deux fois fort témérairement: la première pour un gentilhomme qui disait n'avoir point tué un prêtre et qui l'avait tué; la seconde, pour moi qui disais ne point recevoir de réponse de M. le duc d'Aiguillon, et qui, le moment d'après, en reçus une pleine d'esprit, de grâces et de bonté, comme si vous l'aviez écrite. Cela prouve que je suis un jeune homme de soixante et dixhuit ans, très-vis et très-impatient, ce qui autrement veut dire un radoteur; mais je ne radote point en étant persuadé que M. le duc d'Aiguillon écrit mieux que M. le cardinal de Richelieu, et que je vous donne sans dissiculté la préserence sur madame la duchesse d'Aiguillon, première du nom.

Il est vrai que je meurs dans l'impénitence finale fur les testamens, mais aussi je meurs dans le respect et dans la reconnaissance finale avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Madame, &c.

# LETTRE CCCIX.

1771.

#### A M. THIRIOT.

A Ferney, 20 d'octobre.

'AI bien vu, mon ancien ami, que vos sentimens pour moi ne sont point affaiblis, puisque vous m'avez envoyé M. Bacon. C'est un homme qui pense comme il faut, et qui me paraît avoir autant de goût que de simplicité. Il serait à souhaiter que tous les procureurs généraux eussent été aussi humains et aussi honnêtes que leur substitut.

Il m'apprend que vous avez changé encore de logement, et que vous êtes dans une situation assez agréable. Vivez et jouissez. Vous approchez de la soixante et dixième, et moi de la soixante et dix-huitième. Voilà le temps de fonger bien férieusement à la conservation du reste de son être, de se prescrire un bon régime, et de se faire des plaisirs faciles qui ne laissent après eux aucune peine. Je tâche d'en user ainsi. J'aurais voulu partager cette petite philosophie avec vous, mais ma destinée veut que je meure à Ferney. J'y ai établi une colonie d'artistes, qui a besoin de ma présence. C'est une grande consolation que de rendre ses derniers jours utiles, et ce plaisir tient lieu de tous les plaisirs.

Adieu; portez-vous bien, et conservez-moi une amitié dont je sens le charme aussi vivement que si je n'avais que trente ans.

# 1771. LETTRECCX.

#### A M. MARMONTEL.

21 d'octobre.

Mon cher ami, après les aventures des Bélisaire et des Fénélon, il ne nous reste plus que d'adorer en silence la main de de de qui nous châtie. Les jésuites ont été abolis, les parlemens ont été résormés, les gens de lettres ont leur tour. Bergier, Riballier, Cogé pecus et omnia pecora, auront seuls le droit de brouter l'herbe. Vous m'avouerez que je ne sais pas mal d'achever tout doucement ma carrière dans la paix de la retraite, qui seule soutient le reste de mes jours très-languissans.

Heureux ceux qui se moquent gaiement du rendez-vous donné dans le jardin pour aller souper en enser, et qui n'ont point affaire à des sripons gagés pour abrutir les hommes, pour les tromper, et pour vivre à leurs dépens! Sauve qui peut.

Dieu veuille qu'en dépit de ces marauds-là vous puissiez choisir, pour remplir le nombre de nos quarante, quelque honnête homme franc du collier, et qui ne craigne point les cagots. Il n'y a plus moyen d'envoyer un seul livre à Paris. Cela est impraticable, à moins que vous ne trouviez quelque intendant ou sermier des postes qui soit assez hardi pour s'en charger; encore ne sais-je si cette voie serait bien sûre. Figurez - vous que tous les volumes des Questions sur l'encyclopédie, qui ont été

1771.

imprimés jusqu'ici, l'ont été à Genève, à Neuchâtel, dans Avignon, dans Amsterdam; que toute l'Europe en est remplie, et qu'il n'en peut entrer dans Paris un seul exemplaire. On protégeait autrefois les belles-lettres en France, les temps font un peu changés.

Vous faites bien, mon cher confrère, de vous amuser de l'opéra comique; cela n'est sujet à aucun inconvénient; et d'ailleurs on dit que le grand théâtre tragique est tout-à-sait tombé depuis la retraite de mademoiselle Clairon. Je vous prie de lui dire combien je lui suis attaché, et d'être persuadé de la tendre amitié qu'on a pour vous dans la retraite de Ferney.

#### LETTRE CCCXI.

# A M. BOURGELAT. (\*)

A Ferney, le 26 d'octobre.

En lisant, Monsieur, la favante dissertation que vous avez eu la bonté de m'envoyer sur la vessie de mon bœuf, vous m'avez fait souvenir du bœuf du quatrième livre des Géorgiques, dont les entrailles pourries produisaient un essaim d'abeilles. Les perles jaunes que j'avais trouvées dans cette vessie me furprenaient furtout par leur énorme quantité, car je n'en avais pas envoyé à Lyon la dixième partie.

(\*) Directeur général des écoles royales vétérinaires, commissaire général des haras, correspondant de l'académie royale des sciences de Paris, membre de l'académie royale des sciences et belles-lettres de Prusse. La France lui a l'obligation des écoles vétérinaires dont il est le créateur.

Cela m'a valu de votre part des instructions dont un agriculteur comme moi vous doit les plus sincères remercîmens: voilà le miel que vous avez fait naître.

Je suis toujours effrayé et affligé de voir les vessies des hommes et des animaux devenir des carrières, et causer les plus horribles tourmens; et je me dis toujours: Si la nature a eu assez d'esprit pour former une vessie et tous ses accompagnemens, pourquoi n'a-t-elle pas eu assez d'esprit pour la préferver de la pierre? On est obligé de me répondre que cela n'était pas en son pouvoir; et c'est précisément ce qui m'asslige.

J'admire surtout votre modestie éclairée, qui ne veut pas encore décider sur la cause et la formation de ces calculs. Plus vous savez, et moins vous assurez. Vous ne ressemblez pas à ces physiciens qui se mettent toujours sans saçon à la place de de dieu, et qui créent un monde avec la parole. Rien n'est plus aisé que de sormer des montagnes avec des courans d'eau, des pierres calcaires avec des coquilles, et des moissons avec des vitrifications; mais le vrai secret de la nature est un peu plus difficile à rencontrer.

Vous avez ouvert, Monsieur, une nouvelle carrière, par la voie de l'expérience; vous avez rendu de vrais services à la société: voilà la bonne physique. Je ne vois plus que par les yeux d'autrui, ayant presque entièrement perdu la vue à mon âge de soixante-dix-huit ans; et je ne puis trop vous remercier de m'avoir sait voir par vos yeux.

J'ai l'honneur d'être, &c.

LETTRE

# LETTRE CCCXII.

1771.

#### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

9 de novembre.

Mon cher ange, on ne trouve pas tous les jours des facilités d'envoyer des livres. M. Dupuits vous remettra le fix et le fept. Je voudrais pouvoir vous envoyer quelque chose de plus agréable, car j'aime toujours mieux les vers que la prose; mais actuellement je suis bien dérouté. Mes colonies, qui ne sont point du tout poëtiques, sont pour moi une source d'embarras qui seraient tourner la tête à un jeune homme; jugez ce qui doit arriver à celle d'un pauvre vieillard cacochyme. Cela n'empêchera pas que vous n'ayez vos montres dans quelque temps.

M. Dupuits, ci-devant employé dans l'état-major, va folliciter la faveur d'être replacé. Je ne crois pas qu'on puisse trouver un meilleur officier, plus instruit, plus attaché à ses devoirs, et plus sage. Je m'applaudis tous les jours de l'avoir marié avec notre Corneille; ils sont tous deux un petit ménage charmant. Je compte bien, mon cher ange, que vous le vanterez à M. le marquis de Monteynard. Il y a plaisir à recommander des gens qui ne vous attireront jamais de reproches. Mon gendre Dupuits a déjà quinze ans de service. Comme le temps va! cela n'est pas croyable. Ce serait une grande consolation

Corresp. générale. Tome X. \* M m

pour moi de le voir bien établi avant que je finisse ma chétive carrière.

> Je vous prie donc, et très-instamment, de le protéger tant que vous pourrez auprès du ministre.

> l'ai été bien émerveillé de l'aventure de madame de la Garde, et du procès de M. Duhautoi contre M. de Soyecourt. Je ne conçois pas trop, quoique nous soyons dans un siècle de fer, comment des hommes de cette qualité se sont mis fermiers de forge.

> l'ai peine aussi à comprendre comment les étincelles de cette forge n'ont pas un peu roussi le manteau de M. l'abbé Terrai. Je m'aperçois qu'il est toujours à la tête des finances, parce qu'on ne me paye point une partie de l'argent qu'il m'a pris dans mes poches, dans l'aventure des rescriptions.

> Ne pourriez-vous point me dire quelle est la porte qui conduit à son cabinet et à son coffre-sort?

> J'ai toujours oui dire que les ministres, pour se délasser de leurs travaux, avaient volontiers quelque c.... à laquelle on pouvait s'adresser dans l'occafion.

> A propos de c...., n'avez - vous pas quelque actrice un peu passable à la comédie qui puisse jouer Zaïre et Olimpie? Ce font deux pièces que j'aime: Olimpie, d'ailleurs, est faite pour le peuple; il y a des prêtres et un bûcher. Je ne les verrai pas jouer; mais on aime ses ensans, quoiqu'on soit éloigné d'eux. C'est ainsi que je vous aime, mon cher ange, et que je suis attache à madame d'Argental avec le plus tendre respect. V.

#### LETTRE CCCXIII.

1771.

#### A M. LE COMTE DE ROCHEFORT.

9 de novembre.

Vous pardonnez fans doute, mon cher militaire philosophe, au vieux malade qui paraît si négligent; mais il sera toujours pénétré pour vous de la plus tendre amitié. Je prends la liberté d'en dire autant à madame Dixneusans qui est tout aussi philosophe que vous.

Je ne vous ai point envoyé la Méprise d'Arras. Premièrement, le paquet serait trop gros; en second lieu, ayant été mieux informé, j'ai su que l'avocat avait fait, un roman plutôt qu'un factum, et qu'il avait joint au ridicule de sa déclamation puérile. le malheur de mentir en cinq ou six endroits importans. Ce bavard m'avait induit en erreur; ainsi on est obligé de supprimer la Méprise. Le malheureux qui a été condamné à la roue était assurément trèsinnocent; sa femme, condamnée à être brûlée, était plus innocente encore; mais l'avocat n'en est qu'un plus grand sot d'avoir affaibli une si bonne cause par des faussetés, et d'avoir détruit des raisons convaincantes par des raisons pitoyables. J'ignore actuellement où cette affaire abominable en est; je sais seulement que la malheureuse veuve de Montbailli n'a point été exécutée. Il est arrivé à cette infortunée la même chose qu'aux prétendus complice du chevalier de la Barre. Le supplice de ce jeu

M m 2

1771.

officier, qui ferait certainement devenu un homme d'un très-grand mérite, arracha tant de larmes, et excita tant d'horreur, que les misérables juges d'Abbeville n'osèrent jamais achever le procès criminel de ces pauvres jeunes gens qui devaient être sacrifiés au fanatisme. Ces fatales catastrophes qui arrivent de temps en temps, jointes aux malheurs publics, sont gémir sur la nature humaine. Mais que mon militaire philosophe soit heureux avec madame Dixneusans! il est de l'intérêt de la Providence que la vertu soit quelquesois récompensée.

On vient de réformer le parlement de Dijon; on en fait autant à Rennes et à Grenoble. Celui de Dombes, qui n'était qu'une excroissance inutile, est supprimé. Voilà toute cette grande révolution finie plus heureusement et avec plus de tranquillité qu'on n'avait osé l'espérer. La justice rendue gratuitement, et celle des seigneurs exercée aux dépens du roi, seront une grande époque, et la plus honorable de ce siècle. Un grand mal a produit un grand bien. Il y a de quoi se consoler de tant de malheurs attachés à notre pauvre espèce.

Vous ne retournez à Paris qu'à la fin de décembre; il faudra que vous alliez fervir votre quartier; vous n'aurez guère le temps de voir monfieur d'Alémbert: mais, si vous le voyez, je vous prie de lui dire que je voudrais passer le reste de ma vie entre vous et lui.

Notre hermitage vous renouvelle les fincères affurances de l'amitié la plus inviolable.

# LETTRE CCCXIV.

771.

# A M. DE LA HARPE.

A Ferney, 23 de novembre.

" Autant que l'université de Paris était autresois célèbre et brillante, autant est-elle tombée dans l'avilissement. La faculté de théologie surtout me paraît le corps le plus méprisable qui soit dans le royaume. »

Ces paroles sont tirées de l'Histoire critique de la philosophie, par M. Destandes, tome III, page 299.

Nous fommes bien loin, vous et moi, mon cher ami, de penser comme l'auteur de cette histoire. Nous respectons tous deux, comme nous le devons, le concile perpétuel des Gaules, et surtout le père du concile qui a daigné vous reprendre et vous faire sentir la vérité. Il est triste pour moi d'ignorer son nom, et de ne pouvoir lui rendre la justice qu'il mérite.

J'ignore aussi le nom du jeune homme égaré qui présère le talent de faire de bons vers à la dignité de cuistre de collége (\*). Boileau certainement ne travaillait pas si bien à son âge. Il lui manque trèspeu de chose pour égaler le Boileau du bon temps.

Je voudrais peut-être qu'il changeat ici sa main d'une onde; cet hémistiche n'est pas heureux.

Et son bras demi-nud est armé. On prononce nu est, et cela est rude.

Je ne sais si on aimera la voix langoureuse: la (\*) M. de Saint-Ange.

M m 3

chaleur du baiser est dans Vertunne: ainsi j'aimerais mieux donne un baiser, que prend un baiser. Ovide dit, dedit oscula.

Je voudrais que le mariage de la vigne et de l'ormeau fût écrit avec plus de soin. Ces feuillages verds, dans les airs, sont un peu saibles. Il saut que ce morceau l'emporte sur celui de l'opéra des sens.

Essayer à la fin sa douceur fortunée. Cette douceur fortunée est un peu saible.

Jamais belle n'eût vu tant d'amans sur ses pas. Cela veut dire, si vous étiez mariée, vous auriez plus d'amans que personne. Cela n'est ni honnête ni de l'intérêt de Vertumne. Ovide dit, si vous vouliez vous marier, Hélène n'aurait pas plus de prétendans. Il ne dit pas, si vous vouliez essayer.

Peut-être que le discours de Vertumne est un peu trop long dans l'auteur français; j'ai peur qu'il ne languisse un peu. Il fera plus d'effet s'il est plus resserré.

Voilà toutes mes réflexions sur un très-bel ouvrage. Il me semble qu'il faudrait saire une souscription pour engager l'auteur à suivre un si beau talent. Je souscris pour deux cents francs, parce que je suis devenu pauvre; ma colonie m'a ruiné.

Je vous embrasse tendrement, mon cher ami; macte animo. La carrière est rude, mais elle est belle.

# LETTRE CCCXV.

1771

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 27 de novembre.

VRAIMENT, mon héros, quand je vous envoyai le Bolingbroke par la poste de Toulouse, ce sut plutôt pour amuser le politique que pour instruire le philosophe. Vous êtes tout instruit; cependant il n'est pas mal de répéter quelquesois son catéchisme pour s'affermir dans cette bonne doctrine qui fait jouir de la vie et mépriser la mort.

Un autre anglais nommé Muller, qui m'était venu voir à Ferney, et qui croit être par-tout dans le par-lement de Westminster, s'est avisé de dire depuis peu, dans Rome, qu'il s'était chargé de me rapporter les oreilles du grand inquisiteur, dans un papier de musique. Le pape, en ayant été informé, lui a dit Faites bien mes complimens à M. de V....; mais dites-lui que sa commission est insesable: le grand inquisiteur n'a plus d'yeux ni d'oreilles.

Moi qui n'avais point du tout chargé mon anglais de cette mauvaise plaisanterie, j'ai été tout consondu du compliment de sa fainteté. J'ai pris la liberté de lui écrire que je lui croyais les meilleures oreilles et les meilleurs yeux du monde, un ingegno accorto, un cuore benevolo, et que je comptais sur sa bénédiction paternelle, in articulo mortis.

A vue de pays, votre cour de Paris ne sera pas long-temps le parlement de M. Muller. Voilà une

M m 4

grande révolution faite en peu de mois ; c'est une époque bien remarquable dans l'histoire des Velches.

Vous savez, sans doute, tous les détails de l'assasinat du roi de Pologne; c'est bien là une autre affaire parlementaire. Je vous supplie de remarquer que voilà cinq têtes couronnées, cinq images de DIEU assassinées en très-peu de temps dans ce siècle philosophique. On ne peut pas dire pourtant que les philosophes aient eu beaucoup de part à ces actions d'Aod et de Ravaillac.

Conservez moi vos bontés, Monseigneur; il faut que ceux qui ont encore la vigueur du bel âge aient pitié de ceux qui l'ont perdue. V.

# LETTRE CCCXVI.

#### A M. LAURENT,

INGENIEUR ET CHEVALIER DE L'ORDRE DU ROI.

6' de décembre.

Je favais, Monsieur, il y a long-temps, que vous aviez fait des prodiges de mécanique; mais je vous avoue que j'ignorais, dans ma chaumière et dans mes déserts, que vous travaillassiez actuellement par ordre du roi aux canaux qui vont enrichir la Flandre et la Picardie. Je remercie la nature qui nous épargne les neiges cette année: je suis aveugle quand la neige couvre nos montagnes; je n'aurais pu voir les plans que vous avez bien voulu m'envoyer;

j'en suis aussi surpris que reconnaissant. Votre canal souterrain surtout est un ches-d'œuvre inoui. Boileau disait à Louis XIV, dans le beau siècle du goût,

1771.

J'entends déjà frémir les deux mers étonnées De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées.

Lorsque son successeur aura fait exécuter tous ses projets, les mers ne s'étonneront plus de rien; elles seront très-accoutumées aux prodiges.

Je trouve qu'on se sesait peut-être un peu trop valoir dans le siècle passé, quoiqu'avec justice, et qu'on ne sesait peut-être pas assez valoir dans celui-ci. Je connaissais le poëme de l'empereur de la Chine, et j'ignorais les canaux navigables de Louis XV.

Vous avez raison de me dire, Monsieur, que je m'intéresse à tous les arts et aux objets du commerce.

Tous les goûts à la fois font entrés dans mon ame.

Quoiqu'octogénaire j'ai établi des fabriques dans ma folitude fauvage; j'ai d'excellens artistes qui ont envoyé de leurs ouvrages en Russie et en Turquie; et, si j'étais plus jeune, je ne désespèrerais pas de fournir la cour de Pékin du fond de mon hameau suisse,

Vive la mémoire du grand Colbert qui fit naître l'industrie en France,

Et priva nos voisins de ces tributs ferviles Que payait à leur art le luxe de nos villes.

Bénissons cet homme qui donna tant d'encouragemens au vrai génie, sans affaiblir les sentimens que nous devons au duc de Sulli, qui commença le canal de Briare, et qui aima plus l'agriculture que les 1771. étoffes de soie. Illa debuit facere, et isla non omittere.

Je défriche depuis long-temps une terre ingrate; les hommes quelquesois le font encore plus; mais vous n'avez pas fait un ingrat, en m'envoyant le plan de l'ouvrage le plus utile.

J'ai l'honneur d'être avec une estime égale à ma

reconnaissance, &c.

# LETTRE CCCXVII.

A M. DE LA CROIX, avocat à Toulouse.

Le 6 de décembre.

Votre éloquence, Monsieur, et vos raisons ont fait ensin rendre une justice complète à mon ami Sirven. Vous avez acquis de la gloire, et lui du repos. Ce sont deux bons oreillers sur lesquels on peut dormir à son aise.

J'ai l'honneur de remercier monsieur le premier président. Je sais mes tendres complimens à M. Sirven. Je l'attends avec impatience. Le triste état de ma santé ne me permet pas d'en dire davantage.

J'ai l'honneur d'être avec tous les fentimens que je vous dois, &c.

#### LETTRE CCCXVIII.

1771.

#### A M. LE MARECHAL DUC DE RICHELIEU.

A Ferney, 16 de décembre.

ME voilà chargé d'une rude commission pour mon héros. Un brave brigadier suisse, nommé M. Constant d'Hermenches, et si l'on veut, Rebeque, lieutenant colonel du régiment d'Inner, ayant servi très-utilement en Corse, est venu à Ferney sur le cheval que montait autresois Paoli, et je crois même qu'il a monté sur sa maîtresse: voilà deux grands titres.

Comme je me vante par-tout d'être attaché à mon héros, il s'est imaginé que vous lui accorderiez votre protection auprès de M. le duc d'Aiguillon. Il s'agit vraiment d'un régiment suisse; ce n'est pas une petite affaire. Il y a là une file de tracasseries dans lesquelles je suis bien loin de vous prier d'entrer, et dont je n'ai pas une idée bien nette.

Tout ce que je sais, Monseigneur, c'est que, pour soutenir ma vanité parmi les Suisses, et pour leur saire accroire que j'ai beaucoup de crédit auprès de vous, je vous supplie de vouloir bien donner à M. le duc d'Aiguillon la lettre ci-jointe, avec le petit mot de recommandation que vous croirez convenable à la situation présente. J'ignore parsaitement si M. le duc d'Aiguillon est chargé de cette partie; je sais seulement que je suis chargé de vous présenter cette lettre, et que je ne puis me dispenser de prendre cette liberté. Je présume que vous êtes accablé de requêtes

1771.

d'officiers, et je vous demande bien pardon de vous parler d'un régiment suisse, pendant que les français vous obsèdent; mais, après tout, il ne vous en coûtera pas plus de donner cette lettre, qu'il ne m'en a coûté à moi d'avoir la hardiesse de vous l'envoyer.

Je suis si enterré dans mes déserts, que je ne sais si vous êtes premier gentilhomme d'année en 1772. Si vous l'êtes, je vous demanderai votre protection

pour ma colonie.

Croiriez-vous que le roi de Prusse a fait déjà deux chants d'un poëme épique en vers français, sur l'as-sassinat du roi de Pologne? Le roi de la Chine et lui sont les deux plus puissans poètes que nous ayons.

J'ai commencé à établir entre Pétersbourg et ma colonie un assez gros commerce, et je n'attends qu'une réponse pour en établir un avec Pékin par terre; cela paraît un rêve, mais cela n'en est pas moins vrai. Je suis sûr que, si j'étais plus jeune, je verrais le temps où l'on pourrait écrire de Paris à Pékin par la poste, et recevoir réponse au bout de sept ou huit mois. Le monde s'agrandit et se déniaise. Je demande surtout que, quand mon crédit s'étend jusqu'à Archangel, M. le duc d'Aiguillon ait la bonté de me recommander à M. d'Ogny.

Je vous demande en grâce, Monseigneur, d'exiger absolument de monsieur votre neveu ce petit mot de recommandation, sans quoi mes grandes entre-prises seraient arrêtées, ma colonie irait à tous les diables, les maisons que j'ai bâties pour loger mes artistes deviendraient inutiles, et tout l'excès de ma vanité serait consondu. Si on me protége, je suis homme à bâtir une ville; si on m'abandonne, je

reste écrasé dans une chaumière, et bien puni d'avoir voulu être sondateur, à l'âge de soixante et dix-huit ans passés: mais il saut faire des solies jusqu'au dernier moment; cela amuse un vieux malade qui est toujours passionné pour votre grandeur, pour votre gloire et pour vos plaisirs, et qui vous aimera jusqu'au dernier moment de sa vie, avec le plus prosond respect. V.

1.771.

Je vous demande encore pardon de la lettre suisse qui me paraît un peu hasardee.

### LETTRE CCCXIX.

#### A M. LE COMTE DE ROCHEFORT.

#### Decembre.

Je n'ai point changé d'avis, Monsieur, depuis que je vous ai vu. Je déteste toujours les assassins du chevalier de la Barre, je respecte le gouvernement du roi. Rien n'est si beau que la justice gratuitement rendue dans tout le royaume, et la vénalité supprimée. Je trouve ces deux opérations admirables, et je suis assissé qu'on ne leur rende pas justice. La reine de Suède disait que la gloire d'un souverain consiste à être calomnié pour avoir sait du bien.

Monsieur le premier président de Toulouse me mande que la première chose qu'il a faite avec son nouveau parlement, a été de rendre une entière justice aux Sirven, et de leur adjuger des dépens considérables. Songez qu'il ne fallut que deux heures pour condamner cette famille au dernier supplice, et qu'il a fallu neuf ans pour faire rendre justice à l'innocence.

J'apprends que les assassins du roi de Pologne avaient tous communié, et fait serment à l'autel de la fainte Vierge d'exécuter leur parricide. J'en fais mes complimens à Ravaillac et au révérend père Malagrida.

Mais j'aime mieux me mettre aux pieds de madame Dixneufans que je soupçonne avoir vingt ans, et

que vous avez empêchée de rester vierge.

Quand vous serez à Versailles, je pourrai vous envoyer un Abrégé de l'histoire du parlement, trèsvéridique. Vous pourrez en parler à monsieur le chancelier, qui permettra que je vous fasse tenir le paquet à son adresse.

# LETTRE CCCXX.

#### A M. LE COMTE D'ARANDA.

A Ferney, 20 de décembre.

#### MONSIEUR LE COMTE,

Vos manufactures sont fort au-dessus des miennes; mais aussi, votre Excellence m'avouera qu'elle est un peu plus puissante que moi.

Je commence par la manufacture de vos vins, que je regarde comme la première de l'Europe. Nous ne favons à qui donner la préférence du Canarie, ou du Garnacha, ou du Malvassa, ou du muscatel de

Malaga. Si ce vin est de vos terres, il s'en faut bien --que la terre promife en approche. Nous avons pris 1771. la liberté d'en boire à votre santé, dès qu'il sut arrivé:

Jugez quel effet il a dû faire fur des gens accoutumés aux vins de Suisse.

Votre manufacture de demi-porcelaine est trèssupérieure à celle de Strasbourg. Ma poterie est, en comparaison de votre porcelaine, ce qu'est la Corse en comparaison de l'Espagne.

Je fais aussi des bas de soie, mais ils sont grossiers,

et les vôtres sont d'une finesse admirable.

Pour du drap, je ne vas pas jusque là. Vos beaux moutons font inconnus chez nous. Votre drap est moëlleux, aussi serme que sin, et très-bien travaillé, sans avoir cet apprêt qui gâte, à mon gré, les draps d'Angleterre et de France, et qui n'est fait que pour tromper les yeux.

Agréez avec bonté mes remercîmens, mes observations et mon admiration pour un homme qui descend dans tous ces petits détails, au milieu des plus grandes choses. Il me semble que, du temps des ducs de Lerme et des comtes d'Olivarès, l'Espagne n'avait pas de ces fabriques.

Je conserve précieusement l'arrêt solennel du 7 de février 1770, qui décrie un peu les fabriques de l'inquisition; mais c'est à l'Europe entière à vous en

remercier.

Si jamais vous voulez orner le doigt de quelque illustre dame espagnole d'une montre en bague, à répétition, à secondes, à quart et demi-quart avec un carillon, le tout orné de diamans, cela ne se fait que dans mon village, et on y sera à vos ordres. Ce n'est pas par vanité ce que j'en dis, car c'est le pur hasard qui m'a procuré le seul artiste qui travaille à ces petits prodiges. Les prodiges ne doivent pas vous déplaire.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, &c.

#### LETTRE CCCXXI.

### A M. LE COMTE D'ARGENTAL.

22 de décembre.

Mon cher ange, IV, V et VIII vous seront rendus par milord d'Alrimple, à moins qu'ils ne soient saiss aux portes. Milord d'Alrimple est un écossais modeste, chose assez rare; jeune homme simple, et même un peu honteux, avec beaucoup d'esprit; philosophe comme Spinosa, doux comme une sille. Il est neveu de milord Stairs, et l'aîné de la maison; il n'a pas le nez si haut, mais je crois qu'il l'aura plus sin.

Voilà tout ce que le vieux malade de Ferney peut dire aujourd'hui à ses anges auxquels il souhaite cent bonnes années. V.

#### LETTRE CCCXXII.

1771.

#### A M. PERRET,

AVOCAT AU PARLEMENT DE DIJON.

A Ferney , le 28 de décembre.

Je vous remercie, Monsieur, de nous avoir fait connaître nos usages barbares. J'ai lu ce qui regarde l'esclavage de la main-morte, avec d'autant plus d'attention et d'intérêt, que j'ai travaillé quelque temps en saveur de ceux qu'on appelle francs, et qui sont esclaves, et même esclaves de moines. S' Pacôme et S' Hilarion ne s'attendaient pas qu'un jour leurs successeurs auraient plus de sers de main-morte que n'en eut Attila ou Genseric. Nos moines disent qu'ils ont succèdé aux droits des conquérans, et que leurs vassaux ont succèdé aux peuples conquis. Le procès est actuellement au conseil. Nous le perdrons, sans doute, tant les vieilles coutumes ont de sorce, et tant les saints ont de vertu.

On rit du péché originel, on a tort. Tout le monde a son péché originel. Le péché de ces pauvres serfs, au nombre de plus de cent mille dans le royaume, est que leurs pères, laboureurs gaulois, ne tuèrent pas le petit nombre de barbares visigoths, ou bourguignons, ou francs, qui vinrent les tuer et les voler. S'ils s'étaient désendus comme les Romains contre les Cimbres, il n'y aurait pas aujourd'hui de procès pour la main-morte. Ceux qui jouissent de ce beau

Corresp. générale.

Tome X. \* N n

droit affurent qu'il est droit divin; je le crois comme eux, car affurément il n'est pas humain. Je vous avoue, Monsieur, que j'y renonce de tout mon cœur; je ne veux ni main-morte, ni échutte dans le petit coin de terre que j'habite; je ne veux ni être serf, ni avoir des serss. J'aime sort l'édit d'Henri II, adopté par le parlement de Paris. Pourquoi n'est-il pas reçu dans tous les autres parlemens? Presque toute notre ancienne jurisprudence est ridicule, barbare, contradictoire. Ce qui est vrai en-deçà de mon ruisseau est faux au-delà. Toutes nos coutumes ne sont bonnes qu'à jeter au seu. Il n'y a qu'une loi et une mesure en Angleterre.

Vous citez l'Esprit des lois. Hélas! il n'a remédié et ne remédiera jamais à rien. Ce n'est pas parce qu'il cite faux trop souvent, ce n'est pas parce qu'il songe presque toujours à montrer de l'esprit, c'est parce qu'il n'y a qu'un roi qui puisse faire un bon livre sur les lois, en les changeant toutes. Agréez,

Monfieur, mes remercîmens, &c.

Fin du Tome dixième.

# TABLE ALPHABETIQUE

# DES LETTRES

#### CONTENUES DANS CE VOLUME

#### $\mathbf{A}$

| \ A                      |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Anonymes.                | Page 455                    |
| AGINCOURT, (M. o         | d'), fermier général. 413   |
| AIGUILLON. (Madam        | ne la duchesse douairière.) |
|                          | 1 · ± · 540                 |
| ALLAMAND, (M.) 2         |                             |
| Vaud en Suisse, présente | ment prosesseur à Lausane.  |
|                          | .2 1 503                    |
| ARANDA. (M. le comt      | e d') 558                   |
| ARGENCE DE DIRA          | AC. (M. le marquis d')      |
| LETTRE I.                | . 35.4<br>373               |
| LETTRE 11.               | 373                         |
| ARGENTAL. (Madan         | ne la comtesse d')          |
| LETTRE I.                | 407                         |
| LETTRE II.               | . 416                       |
| LETTRE III.              | . 458                       |
| ARGENTAL. (M. le c       | omte d')                    |
| LETTRE I.                | 44                          |
| LETTRE II.               | 61                          |
| LETTRE III.              | 77                          |
| LETTRE IV.               | 95                          |
|                          | Nno                         |

| LETTRE V.      |     | 97  |
|----------------|-----|-----|
| LETTRE VI.     | 1.0 | 100 |
| LETTRE VII.    |     | 104 |
| LETTRE VIII.   |     | 116 |
| LETTRE IX.     | •   | 128 |
| LETTRE X.      |     | 130 |
| LETTRE XI.     |     | 144 |
| LETTRE XII.    |     | 151 |
| LETTRE XIII.   |     | 159 |
| LETTRE XIV.    |     | 169 |
| LETTRE XV.     |     | 183 |
| LETTRE XVI.    | - • | 185 |
| LETTRE XVII.   |     | 193 |
| LETTRE XVIII.  |     | 197 |
| LETTRE XIX.    |     | 200 |
| LETTRE XX.     |     | 226 |
| LETTRE XXI.    |     | 233 |
| LETTRE XXII.   |     | 237 |
| LETTRE XXIII.  |     | 242 |
| LETTRE XXIV.   |     | 244 |
| LETTRE XXV.    |     | 259 |
| LETTRE XXVI.   |     | 272 |
| LETTRE XXVII.  |     | 280 |
| LETTRE XXVIII. |     | 282 |
| LETTRE XXIX.   |     | 389 |
| LETTRE XXX.    |     | 294 |
| LETTRE XXXI.   |     | 311 |
| LETTRE XXXII,  |     | 318 |
| LETTRE XXXIII, | 8   | 320 |

| ALPHABETIQUE                                                                                 | E. 565      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LETTRE XXXIV.                                                                                | 329         |
| LETTRE XXXV.                                                                                 | 347         |
| LETTRE XXXVI.                                                                                | 376         |
| LETTRE XXXVII.                                                                               | 396         |
| LETTRE XXXVIII.                                                                              | 414         |
| LETTRE XXXIX.                                                                                | 420         |
| LETTRE XL.                                                                                   | 427         |
| LETTRE XLI.                                                                                  | 434         |
| LETTRE X LII.                                                                                | 513         |
| LETTRE XLIII.                                                                                | 529         |
| LETTRE XLIV.                                                                                 | <b>5</b> 36 |
| LETTRE XLV.                                                                                  | 545         |
| LETTRE XLVI.                                                                                 | 56o         |
| ARNAUD. (M. l'abbé)                                                                          | 493         |
| AUDIBERT. (M.)                                                                               |             |
| LETTRE I.                                                                                    | 277         |
| LETTRE II.                                                                                   | 53 <b>5</b> |
| AUDRA, (M. l'abbé) baron de Saint-Juj<br>de Toulouse, prosesseur royal d'histoire,<br>ville. |             |
| LETTRE I.                                                                                    | 7           |
| LETTRE II.                                                                                   | 99          |
| LETTRE III.                                                                                  | 115         |
| LETTRE IV.                                                                                   | 173         |
| LETTRE V.                                                                                    | 228         |
| LETTRE VI.                                                                                   | 254         |
| LETTRE VII.                                                                                  | 288         |
| LETTRE VIII.                                                                                 | 334         |

N n 3

В.

| BEAUVAU. (M. le prince de)             | 473         |
|----------------------------------------|-------------|
| BELESTAT DE GARDUCH. (M. le m          | arquis      |
| de)                                    | 10          |
| BERNIS. (M. le cardinal de)            |             |
| LETTRE I.                              | 101         |
| LETTRE II.                             | 111         |
| BORDE, (M. de la) banquier de la cour. | 30 <b>0</b> |
| BORDES. (M. de)                        |             |
| LETTRE I.                              | 16          |
| LETTRE II.                             | 181         |
| LETTRE III.                            | 215         |
| LETTRE IV.                             | 527         |
| BOURGELAT. (M.)                        | 543         |
| BOUVARD, (M.) médecin.                 |             |
| LETTRE I.                              | 274         |
| LETTRE II.                             | 291         |
| C.                                     |             |
|                                        |             |
| CHABANON. (M. dc)                      |             |
| LETTRE 1.                              | 156         |
| LETTRE II.                             | 250         |
| LETTRE III.                            | 276         |
| LETTRE IV.                             | 378         |

| ALPHABETIQUE.                     | 567         |
|-----------------------------------|-------------|
| LETTRE V.                         | 437         |
| LETTRE VI.                        | 469         |
| CHAMPFORT. (M. de)                | 200         |
| CHATELLUX. (M. le chevalier de)   | 433         |
| CHESTERFIELD. (Milord)            | 533         |
| CHOISEUL. (Madame la duchesse de) |             |
| LETTRE I.                         | 28          |
| LETTRE II.                        | 102         |
| LETTRE III.                       | 108         |
| LETTRE IV.                        | 123         |
| LETTRE V.                         | 148         |
| LETTRE VI.                        | 161         |
| LETTRE VII.                       | 176         |
| LETTRE VIII.                      | 236         |
| LETTRE IX.                        | 266         |
| LETTRE X.                         | 279         |
| LETTRE XI.                        | 287         |
| LETTRE XII.                       | 29 <b>7</b> |
| LETTRE XIII.                      | 325         |
| LETTRE XIV.                       | 36 <b>3</b> |
| LETTRE XV.                        | 36 <b>7</b> |
| LETTRE XVI.                       | 371         |
| LETTRE XVII.                      | 380         |
| LETTRE XVIII,                     | 394         |
| LETTRE XIX.                       | 439         |
| · LETTRE XX.                      | 464         |
| LETTRE XXI.                       | 487         |

N n 4

| LETTRE XXII.                         | 489  |
|--------------------------------------|------|
| LETTRE XXIII.                        | 505  |
| CHOISEUL. (M. le duc de)             |      |
| LETTRE I.                            | 167  |
| LETTRE II.                           | 257  |
| LETTRE III.                          | 278  |
| LETTRE IV.                           | 374  |
| CHRISTIN. (M.)                       |      |
| LETTRE I.                            | 234  |
| LETTRE II.                           | 419  |
| LETTRE III.                          | 443  |
| LETTRE IV.                           | 483  |
| LETTRE V.                            | 521  |
| CONDORCET. (M. le marquis de)        |      |
| LETTRE I.                            | 384  |
| LETTRE II.                           | 4.04 |
| CROIX, (M. de la) avocat à Toulouse. |      |
| LETTRE I.                            | 418  |
| LETTRE II.                           | 554  |
|                                      |      |
| D.                                   |      |
| DEFFANT. (Madame la marquise du)     |      |
| LETTRE I.                            | 14   |
| LETTRE II.                           | 21   |
| LETTRE III.                          | 29   |
| LETTRE IV.                           | 36   |

| ALPHABETIQUE.  | 369  |
|----------------|------|
| LETTRE V.      | . 58 |
| LETTRE VI.     | 62   |
| LETTRE VII.    | 82   |
| LETTRE VIII,   | 140  |
| LETTRE IX.     | 146  |
| LETTRE X.      | 154  |
| LETTRE XI.     | 178  |
| LETTRE XII.    | 190  |
| LETTRE XIII.   | 221  |
| LETTRE XIV.    | 232  |
| LETTRE XV.     | 248  |
| LETTRE XVI.    | 261  |
| LETTRE XVII.   | 292  |
| LETTRE XVIII.  | 313  |
| LETTRE XIX.    | 322  |
| LETTRE XX.     | 326  |
| LETTRE XXI.    | 333  |
| LETTRE XXII.   | 343  |
| LETTRE XXIII.  | 359  |
| LETTRE XXI'V.  | 369  |
| LETTRE XXV.    | 386  |
| LETTRE XXVI.   | 402  |
| LETTRE XXVII.  | 421  |
| LETTRE XXVIII. | 429  |
| LETTRE XXIX.   | 438  |
| LETTRE XXX.    | 442  |
| LETTRE XXXI,   | 466  |
| LETTRE XXXII.  | 475  |
| LETTRE XXXIII. | 480  |

| •                               |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 570 T A B                       | LE                          |
| LETTRE XXXIV.                   | 495                         |
| LETTRE XXXV.                    | 512                         |
| LETTRE XXXVI.                   | 518                         |
| LETTRE XXXVII.                  | 520                         |
| DELISLE DE SALES.               | ( M. )                      |
| LETTRE I.                       | 331                         |
| LETTRE II.                      | 400                         |
| DORAT. (M.)                     | 356                         |
| DUPATY, (M.) avoca<br>Bordeaux. | t général du parlement de   |
| LETTRE I.                       | 68                          |
| LETTRE II.                      | 411                         |
| DUPONT, (M.) auteur             | des Ephémérides du citoyen. |
| /                               | 345                         |
| Ę                               |                             |
| ELIE DE BEAUMON                 | VT. (M.)                    |
| LETTRE I.                       | . 164                       |
| LETTRE II.                      | 165                         |
| LETTRE III.                     | 245                         |
| LETTRE IV.                      | 255                         |
| LETTRE V.                       | 284                         |

352

499

LETTRE VI.

LETTRE VII.

## ALPHABETIQUE. 571

## F.

| FLORIAN. (Madame la marquise de)                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| LETTRE I.                                          | 45                |
| LETTRE II.                                         | 269               |
| FLORIAN. (M. le marquis de)                        |                   |
| LETTRE I.                                          | 285               |
| LETTRE II.                                         | 295               |
| LETTRE III.                                        | 355               |
| LETTRE IV.                                         | 45o               |
| LETTRE V.                                          | 472               |
| FORMEY, (M.) secrétaire perpétuel de de Berlin.    | l'académie<br>523 |
| FOUCHER, (M. l'abbé) de l'académie belles-lettres. | royale des        |
| LETTRE I.                                          | 89                |
| LETTRE II.                                         | 118               |
| G.                                                 |                   |
|                                                    |                   |
| GAILLARD. (M.)                                     |                   |
| LETTRE I.                                          | 23                |
| LETTRE II.                                         | 48                |
| LETTRE III.                                        | 85                |
| GALLITZIN. (M. le prince)                          | 25                |

#### H.

#### HARPE. (M. de la)

|   | LETTRE | I.    |   | 13    |
|---|--------|-------|---|-------|
|   | LETTRE | II.   |   | 81    |
|   | LETTRE | III.  |   | 247   |
|   | LETTRE | I V., |   | 267   |
|   | LETTRE | v.    | , | 275   |
|   | LETTRE | VI.   | • | 307   |
|   | LETTRE | VII.  |   | . 351 |
|   | LETTRE | VIII. | ٨ | 449   |
|   | LETTRE | IX.   |   | 525   |
| ٠ | LETTRE | x.    |   | 534   |
|   | LETTRE | xI.   |   | 549   |
|   |        |       |   |       |

HOULIERE, (M. de la) commandant à Salses. 389

#### J.

## JAUCOURT, (M. le marquis de) commandant en Bresse. 339 JOLY DE FLEURI, (M.) conseiller d'Etat. 432

#### L.

#### LACOMBE, (M.) auteur du Mercure de France.

| LETTRE | I.  | 134 |
|--------|-----|-----|
| LETTRE | 11. | 332 |

| ALPHABETIQUE.                              | 573    |
|--------------------------------------------|--------|
| LAURENT, (M.) ingénieur et chevalier de l' | ordre  |
| du roi.                                    | 552    |
| LAUS DE BOISSY, (M.) rédacteur du Secre    | étaire |
| du Parnasse.                               | 405    |
| LE CLERC DE MONTMERCI. (M.)                | 399    |
| LE KAIN. (M.)                              |        |
| LETTRE I.                                  | 93     |
| LETTRE II.                                 | 309    |
| LE RICHE. (M.)                             | 252    |
| LIGNE. (M. le prince de)                   | 98     |
| LINGUET, (M.) avocat.                      | 65     |
| LUNEAU DE BOISGERMAIN. (M.)                | 213    |
| 1                                          |        |
| <b>M.</b>                                  |        |
| MARIN, (M.) secrétaire de la librairie.    | 125    |
| MARMONTEL. (M.)                            |        |
| LETTRE I.                                  | 219    |
| LETTRE II.                                 | 507    |
| LETTRE III.                                | 542    |
| MAUPEOU, (M. de) chancelier de France.     | 482    |
| MIGNOT. (M. l'abbé)                        | 509    |
| MILLE, (M.) auteur d'un Abrégé chronologiq | ue de  |
| l'histoire de Bourgogne.                   | 528    |
| MONTFORT. (M. le chevalier de)             | 263    |
| MORELLET (M. l'abbé)                       | 18=    |

N.

| NECKER. (Mad        | ame)            | <b>3</b> 36       |
|---------------------|-----------------|-------------------|
|                     | Ο.              |                   |
| QRNOI. (Madan       | ne d')          | 363               |
|                     | P               | Lo M              |
|                     |                 | 0 21              |
| PANCKOUCKE          | . (M.)          | *                 |
| LETTRE I.           |                 | 34                |
| LETTRE II.          |                 | 70                |
| LETTRE III.         |                 | 205               |
| LETTRE IV.          |                 | 230               |
| LETTRE V.           |                 | 264               |
| PERRET, (M.) at     | vocat au parlem | ent de Dijon. 561 |
| PHILIPPON, (N       | M.) avocat du   | roi au bureau des |
| finances, à Besanço |                 | 417               |
| POMARET. (M.        | de)             |                   |
| LETTRE I.           |                 | 18                |
| LETTRE 11.          |                 | - 538             |
| PONCE. (M. de l     | a )             | 468               |
| •                   |                 | •                 |

## ALPHABETIQUE. 575

### R.

### RICHELIEU. (M. le maréchal duc de)

| LETTRE I.     |   | 78          |
|---------------|---|-------------|
| LETTRE II.    |   | 142         |
| LETTRE III.   |   | 168         |
| LETTRE, IV.   |   | 188         |
| LETTRE V.     |   | 198         |
| LETTRE VI.    |   | 208         |
| LETTRE VII.   |   | 223         |
| LETTRE VIII.  |   | 225         |
| LETTRE IX.    |   | 229         |
| LETTRE X.     |   | 253         |
| LETTRE XI.    |   | 302         |
| LETTRE XII.   |   | 338         |
| LETTRE XIII.  |   | 34 <b>0</b> |
| LETTRE XIV.   |   | 36 ı        |
| LETTRE XV.    |   | 382         |
| LETTRE XVI.   |   | 39o         |
| LETTRE XVII.  |   | 401         |
| LETTRE XVIII. | * | 425         |
| LETTRE XIX.   |   | 430         |
| LETTRE XX.    |   | 444         |
| LETTRE XXI.   |   | 453         |
| LETTRE XXII.  |   | 46o         |
| LETTRE XXIII, | • | 478         |
| LETTRE XXIV.  |   | 490         |
| LETTRE XXV.   |   | 497         |

| 576 | T | A | В | L | E |
|-----|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   |

| , LETTRE XXVI.                  | 515         |
|---------------------------------|-------------|
| LETTRE XXVII.                   | 531         |
| LETTRE XXVIII.                  | 551         |
| LETTRE XXIX.                    | . 555       |
| ROCHEFORT. (M. le comte de)     |             |
| LETTRE I.                       | 3           |
| LETTRE II.                      | 224         |
| LETTRE III.                     | 457         |
| LETTRE IV.                      | 47.0        |
| LETTRE V.                       | 547         |
| LETTRE VI.                      | 55 <b>7</b> |
| ROUBAUD, (M. l'abbé) auteur des | Représenta- |
| tions, &c. aux magistrats.      | 121         |
|                                 |             |
| S.                              |             |
| SAINT-JULIEN. (Madame de)       | 50          |
| SAINT-LAMBERT. (M. de)          |             |
| LETTRE I.                       | <b>55</b>   |
| LETTRE II.                      | 71          |
| LETTRE III.                     | 477         |
| SAURIN. (M.)                    | 75          |
| SAUVIGNI. (Madame de)           | 4           |
| SCHOMBERG. (M. le comte de)     |             |
| LETTRE I.                       | 152         |
| LETTRE II.                      | 163         |
| •                               | LETTRE      |

| ALPHABETIQUE.                         | 577    |
|---------------------------------------|--------|
| LETTRE III.                           | 171    |
| LETTRE IV.                            | 195    |
| LETTRE V.                             | 217    |
| LETTRE VI.                            | 230    |
| LETTRE VII.                           | 317    |
| LETTRE VIII.                          | 324    |
| LETTRE IX.                            | 337    |
| LETTRE X.                             | 366    |
| LETTRE XI.                            | 463    |
| SCHOUVALOF. (M. le comte de)          | 214    |
| SENAC DE MEILHAN. (M.)                | 316    |
| SERVAN, (M.) avocat général du parlen | ent de |
| Grenoble.                             | 202    |
| SOMAROKOF. (M.)                       | 38     |
| SUDRE, (M. de) avocat à Toulouse.     |        |
| LETTRE I.                             | 32     |
| LETTRE II.                            | 306    |
| <b>T.</b> .                           |        |
| TABAREAU. (M.)                        |        |
| LETTRE I.                             | 17     |
| LETTRE II.                            | 271    |
| LETTRE III.                           | 299    |
| LETTRE IV.                            | 350    |
| TALMONT. (Madame la princesse de)     | 447    |
| Corresp. générale. Tome X O o         | •      |

| THIBOUVILLE. (M. le marquis de)                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| LETTRE I.                                                | 409        |
| LETTRE II.                                               | 423        |
| THIRIOT. (M.)                                            |            |
| LETTRE I.                                                | 26         |
| LETTRE II.                                               | 47         |
| LETTRE III.                                              | 53         |
| LETTRE IV.                                               | 88         |
| LETTRE V.                                                | 109        |
| LETTRE VI.                                               | 114        |
| LETTRE VII.                                              | 136        |
| LETTRE VIII.                                             | 158        |
| LETTRE IX.                                               | 541        |
| THOMAS, (M.) de l'académie française.                    | 502        |
| TOURAILLE. (M. le comte de la)                           |            |
| LETTRE I.                                                | 9          |
| LETTRE II.                                               | 187        |
| TOURETTE. (M. de la)                                     | 241        |
| TRANTZSEHEN, (M.) premier lieutenan l'infanterie saxone. | t de<br>66 |

# ALPHABETIQUE. 579

V.

| VERNES. (M.)                             | 207         |
|------------------------------------------|-------------|
| VEYMERANGE. (M. de)                      | 452         |
| VILLE VIEILLE. (M. le marquis de)        | 395         |
| VORONZOF. (M. le comte de)               | 41          |
| VOYER D'ARGENSON. (M. le marquis         | de)         |
| LETTRE I.                                | 38 <b>5</b> |
| LETTRE II.                               | 392         |
| LETTRE III.                              | 410         |
| VRILLIERE, (M. le duc de la) ministre d' | Etat.       |
|                                          | 484         |

Fin de la Table du tome dixième.



-X.









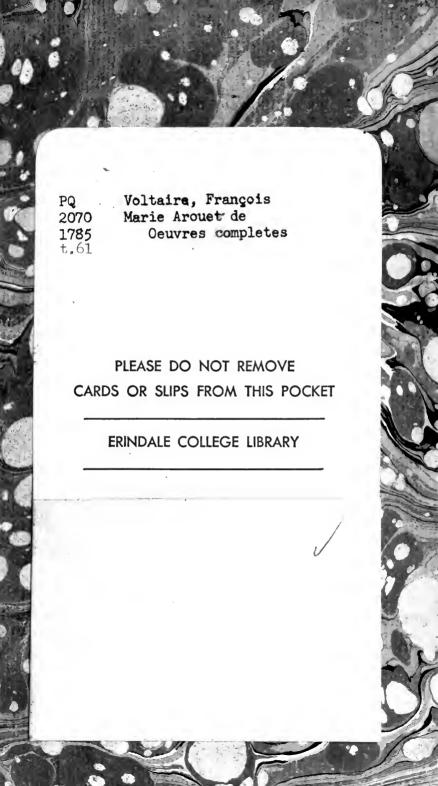

